

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# HISTOIRE DE 1 ABOLITION DE L'ORDRE DES TEMPLIERS.

# HISTOIRE

Within 1

# DE L'ABOLITION

DELORDRE

## DES TEMPLIERS.



### A PARIS,

Chez Belin, Libraire, rue Saint-Jacques, en face de celle du Plâtre.

M. DCC. LXXIX.

Avec Approbation & Privilége du Roi.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 673835A ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R 1933 L



### PRÉFACE.

Tout périt, tout finit ici bas: Dieu seul est éternel & immuable. Les empires, les royaumes. les grandes fortunes, tout a ses révolutions. Mais encore n'arrivent - elles, pour l'ordinaire, qu'insensiblement. Elles sont prévues ou précédées par des accidens qui les annoncent. Il n'en a jamais été de si prompte & de si subite que la chûte de l'ordre des Templiers. Un seul jour, une Imême heure les vit anéantir, & fut une preuve fatale des suites

a iij

terribles que peuvent avoir la haine & la colere des rois. Images du souverain Maître, ils sont quelquesois comme lui sur la terre, créateurs & destructeurs.

Tel fut le sort de l'ordre des chevaliers du Temple, de l'abolition duquel nous entreprenons d'écrire l'histoire.

Rien dans le monde de si brillant, au commencement du quatorziéme siecle, que cet ordre célebre répandu dans tous les royaumes chrétiens. Il étoit alors parvenu au comble de sa grandeur, & ce sur le moment où il s'évanouit.

Il avoit commencé dès le onzième siecle. Les fréquens pélerinages que la piété des sideles leur faisoit entreprendre pour visiter les saints lieux où s'est opéré le grand mystere de notre rédemption, animerent le zele de quelques particuliers qui s'unirent pour en rendre les chemins libres, & garantir ces dévots voyageurs, des périls auxquels ils étoient exposés.

Les Croisades survinrent, & furent suivies de conquêtes glorieuses, qui en redoublant le nombre des pélerins, rendirent plus nécessaires les secours de ces braves désenseurs. C'étoient presque tous des François. Ils n'étoient que huit au commencement. Hugues de Payens & Godefroi d'Adhemar en étoient les chess. Ils sirent leurs vœux entre les mains

### viij PRÉFACE.

du patriarche de Jérusalem, & se soumirent à la regle des chanoines de S. Augustin.

Cette petite troupe s'augmenta bientôt, & le bruit de leur valeur y attira un grand nombre de gentilshommes. Tout étoit commun entr'eux. Ils ne connoissoient ni l'avarice, ni l'ambition, & ils renouvelloient la conduite & l'union des premiers chrétiens qui n'avoient qu'un cœur & qu'une ame.

Les rois de Jérusalem leur donnerent pour habitation, un appartement dans leur palais, qui étoit voisin du temple de Salomon. Ils en prirent le nom de chevaliers du Temple. Ils étoient d'abord sans possessions; mais ils ne manquoient pas pour cela de subsistance. Le roi, le patriarche, les grands leur fournissoient abondamment des vivres & tous leurs besoins.

En 1128, le pape Honorius II, connoissant de quelle utilité ils étoient à la religion, confirma leur ordre, & leur donna l'habit & le manteau rouge, sur lesquels étoit une croix blanche; ce qui les autorisa à prendre les étendards partis de gueule & d'argent.

Hugues de Payens en fut le premier grand-maître: ses successeurs ne furent pas moins braves que lui, & surent bien plus habiles.

Leur réputation vola par toute

l'Europe. Ils se signalerent en Palestine par les plus grands exploits. On ne parloit que de leur courage, de leur intrépidité & de leurs vertus.

Bientôt les puînés des plus grandes maisons, entrerent dans l'ordre avec empressement. Tous les princes chrétiens lui firent des dons à l'envi. Le roi Baudouin IV leur fit présent de la ville de Gaza, qui devint le chef d'ordre. On leur donna dans presque tous les royaumes des terres, des fiefs, des villes mêmes avec tous leurs revenus. Ils en composerent des commanderies que le grand-maître distribuoit; ils y firent bâtir des Eglises superbes, magnifiquement décorées, & où le service divin se faisoit avec pompe & majesté.

Ces chevaliers, si pauvres au commencement, si modérés, si foumis aux fouverains, se trouverent aussi riches qu'eux, & voulurent aller de pair. Le roi de France, Louis VII, en écrivant au grand-maître de Blanquefort, le qualifia, par la grace de Dieu, & son successeur, Philippe II, hui fit un legs de 40000 livres, somme qui suffisoit alors pour le dot de quatre filles de France. Aussi les grands-maîtres avoientils rang de princes dans toutes les cours.

Dès l'an 1129, ils s'étoient foustraits de la jurisdiction du patriarche de Jérusalem, & s'étoient soumis à celle du pape; Gelase II, qui saisit avec ardeur cette occasion d'accroître sa puissance en devenant le supérieur d'un ordre si renommé. Lui & ses successeurs prodiguerent à l'ordre les plus grands priviléges. Innocent III donna aux Templiers les dîmes de toutes les villes & de toutes les terres qu'ils possédoient.

Mais ces richesses prodigieuses, cette opulence & tant de
succès qui élevoient l'ordre à un
si haut degré de gloire, eurent
les suites sunesses que produit ordinairement une constante prospérité. Ils inspirerent aux grandsmaîtres & aux chevaliers, l'orgueil, qui leur faisoit croire qu'ils
étoient

étoient au-dessus du reste des hommes; la volupté, que le bien-être & l'abondance procurent à ceux qui se livrent à leurs passions; l'avidité ensin, que rien ne satisfait, & qui veut toujours accumuler.

A la vérité, ces vices ne les amollirent pas; sans doute, parce que c'étoit leur bravoure & leur audace qui leur fournissoient les voies de s'aggrandir & d'entretenir leur luxe & leurs plaisirs; mais ils devinrent la source des hauteurs & des injustices qu'ils commirent souvent, à l'égard des rois auprès desquels ils résidoient, même au desavantage de ces printes. Soutenus des souverains

pontifes, ils ne manquoient point de raisons pour justifier leurs entreprises.

Ils eurent néanmoins peine à se laver du reproche qu'on leur sit d'avoir empêché la conversion du prince des Assassins en 1159, sous la grande-maîtrise d'Eudes de Saint-Amand.

Ce prince, dont le petit état confinoit à la terre-sainte, desa-busé des erreurs de la loi Mahométane, forma le dessein d'embrasser la religion chrétienne, & envoya un député à Amauri, roi de Jérusalem, pour en concerter avec lui les moyens: il y mettoit une condition; c'étoit que les Templiers le déchargeroient d'un

tribut de 2000 écus d'or, qu'il leur payoit. Cette vue n'étoit peut-être pas trop pure pour unprince qui vouloit se faire chrétien; mais l'objet étoit si peu considérable, en le comparant à l'avantage que la religion en retireroit, que le roi ne balança pas à promettre au député l'abolition de ce tribut. On dit même qu'il se chargea d'indemniser l'ordre. Les Templiers furent indignés d'un engagement pris sans leur participation : ils ne se fioient guère aux promesses du roi, & la crainte de perdre annuellement cette somme qui diminuoit si peu leurs revenus immenses, les porta. à un crime qui les deshonora &

scandalisa toute l'Europe. Le chevalier Gautier Duménil attendit; ou fit attendre l'envoyé, lorsqu'il s'en retournoit, le sit assassiner, & lui enleva le traité. Peutêtre que le grand-maître ne trempoit point dans une action si noire & si détestable; mais il en fut soupçonné par le peu de mouvemens qu'il se donna pour la punir; & le roi ayant fait arrêter Duménil, l'ordre employa son crédit pour le dérober à la justice du prince, en reclamant l'autorité du pape, supérieur des Templiers.

L'intelligence dont on les foupconna avec les infideles, n'est pas moins bien fondée: mais la polirique & la nécessité purent les y forcer, pour conserver les places qu'ils occupoient dans le voisinage des Sarrazins, & qu'ils eussent perdues sans ces alliances criminelles, qui les rendirent aussi odieux aux princes chrétiens, qu'ils leur étoient déja redoutables.

Leur chef d'ordre étoit à Gaza; & ils avoient de grands établissemens dans le royaume de Jérufalem & dans les provinces vois sines; mais ils éprouverent le sort de toutes les puissances que les croisades y avoient formées. L'éloignement de l'Occident, le manque de secours, & les armées innombrables des Turcs & des

### PRÉFACE.

20.00

ils avoient une marine bien fournie, ils continuoient de faire vivement la guerre aux infideles,
& ils couvroient les états de la
Grece, & les autres frontieres de
la chrétienté.



HISTOIRE



# HISTOIRE

DE L'ABOLITION

DE L'ORDRE

DES TEMPLIERS.

### LIVRE PREMIER.

L'Ordre des chevaliers du Temple n'avoit jamais été si florissant qu'au commencement du quatorziéme siecle: leur valeur, leur conduite & leurs richesses les faisoient aller de pair avec les rois & avec les plus grands capitaines. Ils avoient rendu de grands services dans la Palestine à la chrétienté; & quoiqu'en 1291, ils eussent

1304.

Etat des Templiers. Dupuis, condamnation des Templiers. Variot, Hiftoire des chevaliers de So-Jean.

Grutler , Hiftoire des Templiers.

A

éré chassés avec les autres nations chrétiennes du royaume de Jerusalem, leur réputation n'en avoit pas sousser, parce qu'il étoit évident qu'on ne pouvoit leur imputer ce malheur. Leur bravoure étoit renommée, & l'on disoit communément qu'un seul chevalier du Temple suffisoit pour combattre & pour vaincre dix Sarrazins.

Leurs richesses égaloient leur valeur, elles étoient immenses. Les rois les avoient comblés de biens, convaincus de leur utilité, & les regardant comme le boulevart de la chrétienté: ils possédoient jusqu'à neus mille commanderies, presque toutes dans les royaumes de l'Europe; car les chrétiens n'avoient plus en Asie que les royaumes de Chypre & de la petite-Arménie. Les Insideles avoient englouti les petits états que les croisés y avoient établis. De ces neus mille commanderies il y en avoit deux mille en France; ç'avoit été comme le ber-

ceau de l'ordre, non-seulement parce que la nation l'avoit sondé, mais encore parce que la libéralité des rois, s'étoit répandue avec prosusion sur les premiers chevaliers, presque tous François. C'étoit une chose admirable que la richesse de leurs bâtimens, la magnificence de leurs églises, la pompe & la régularité observée dans le service divin.

Le grand-maître avoit le rang de prince. Il s'intituloit par la grace de Dieu; il avoit une cour plus nombreuse & plus belle que celle des souverains (a). Deux commandeurs étoient toujours auprès de lui comme ses assistants; il régloit avec eux les affaires de l'ordre, & distribuoit les commanderies vacantes. Le grand-maréchal étoit comme son lieutenant-général pour les affaires de la guerre. Dans chaque royaume il y avoit le visiteur général, les grands-prieurs, & ensuite les commandeurs.

A iį

<sup>(</sup>a) Tant - pis! c'étoit un scandale.

On comptoit en France trois grandsprieurés, celui de France, celui de Normandie, & celui d'Aquitaine.

Le grand-prieur de France résidoit à Paris dans un palais superbe, qu'on appelloit, comme on l'appelle encore aujourd'hui, le Temple. Il étoit si magnifique, & il y avoit tant de logement, que les rois y alloient quelquefois loger & tenir leur cour. Son revenu étoit de dix mille francs, somme bien considérable pour ce siecle, & qui fait connoître par le produit que donne aujourd'hui le grand-prieuré, qu'il faut qu'on en ait beaucoup retranché, puisqu'il n'y a pas de proportion entre les deux produits, la découverte des Indes ayant porté l'or & l'argent beaucoup au-delà que d'un à six : le grand-prieuré ne vaut aujourd'hui que soixante mille livres par année.

En 1281, Imbert de Beaujeu étoit grand-maître de l'ordre. Sa haute naiffance & son mérite le rendoient respectable à toute l'Europe, & ces sen-

timens passoient à l'ordre même, composé de tout ce qu'il y avoit de gens de qualité dans tous les états. Ce seigneur se trouva dans Acre, lorsque cette ville sut assiégée par Melec Arasa, soudan d'Egypte. C'étoit la seule place d'importance qui restât aux chrétiens dans l'Orient; il la désendit avec une valeur incroyable, & elle ne sut emportée qu'après que Beaujeu eût été tué sur la breche.

Chassés, aussi-bien que les chevaliers de Saint-Jean, du royaume de Jérusalem, ils se retirerent les uns & les autres en Chypre, où ils avoient de grands établissemens. On y donna pour successeur à Beaujeu le chevalier Roger: l'histoire ne nous a pas conservé le nom de sa maison; mais elle fait une grande mention de ses exploits.

Après lui vint Jean de Gaudin, qui étoit encore grand-maître en 1304. Roger avoit établi le chef-d'ordre à Ninove, ville de Chypre, qui appartenoit à l'ordre.

A iiį

### Histoire de l'abolition

I 304.

I I.

Vices des

Templiers.

Les mêmes.

Les grands talens de ces chevaliers & des qualités si brillantes, étoient balancés, peut - être même surpassés par des grands vices. Ils avoient un orgueil insupportable, une insatiable avidité, & ils vivoient dans un luxe prodigieux. Leur orgueil les commettoit fouvent avec les rois, auxquels ils osoient résister, & même leur faire la guerre. Leur avidité leur faisoit amasfer des richesses très-souvent avec injustice: enfin, leur opulence les avoit conduits aux délices, aux voluptés qui en sont la suite, à la débauche même. Ils avoient une table somptueuse, & depuis long-tems le proverbe qui subsiste, étoit déja en vogue : boire comme un Templier. C'étoit donc un contraste étrange que la plus héroïque valeur dans les combats, avec la vie la plus efféminée dans leurs maisons.

III.
Ils méconrentent le roi
de France.
Mezerai,
Abrégé chron.
Dupuis.
Grutler.

Ils étoient redoutés de tous les fouverains, qui n'osoient même se ressentir des injures qu'ils en recevoient; leur audace ou leur imprudencé les

porta à ne pas ménager le roi de France, dont le caractere n'étoit pas de souffrir impunément les outrages. C'étoit Philippe IV, surnommé le Bel, à cause de son incomparable beauté, qualité qui étoit l'un de ses moindres avantages. C'étoit un prince qui avoit infiniment d'esprit, un jugement solide, bien instruit des affaires, grand capitaine, & plus puissant qu'aucun de ses prédécesseurs; ayant uni à ses états par son mariage avec Jeanne d'Evreux, ceux dont elle étoit héritiere, la Navarre, les Comtés de Champagne & de Brie, & beaucoup de grandes terres que possédoit en France la maison d'Evreux.

Outre ces qualités, qui font les grands rois, Philippe jaloux des droits de sa couronne, les portoit au plus haut degré. Ferme à les soutenir, sier, hardispravant les plus grands dangers, il connoissoit l'étendue de sa puissance, & n'y mettoit presque point de bornes. La guerre, où il s'étoit

A iv

engagé avec les Flamands, nation opiniâtre & indomptable, l'avoit obligé de mettre sur son peuple de nouveaux impôts, qui l'en avoient fait moins aimer, mais que la crainte avoit fait supporter presque sans murmure.

Les différens de ce prince avec le pape Boniface VIII, fignalerent fon courage & sa fermeté; les choses y furent portées de part & d'autre aux plus grands excès, & la violence aussi bien que le bon droit firent triompher le roi de ce pontife injuste & implacable. Le pape ne manquoit pas de partisans, entre lesquels les chevaliers du Temple fe distinguerent assez imprudemment: à la vérité l'ordre relevant! du faint siege, étant sous sa protection & dans sa dépendance, & ayant sans cesse des graces à en obtenir, il n'étoit pas naturel qu'ils imitassent ce clergé de France, qui s'étoit déclaré hausement pour son roi; au lieu que l'ordre étant répandu dans tous les états de l'Europe, les chevaliers devoient plus ménager le souverain pontife; mais il ne falloit pas qu'ils se déclarassent ouvertement pour lui. Sans observer cette politique, non-seulement ils parurent dans ses intérêts, ils lui fournirent encore de l'argent; & l'un d'entr'eux qui étoit trésorier de l'épargne, avança de sa caisse au pape une somme confidérable.

1304.

Tout cela se fit en secret; mais tout transpire à la cour d'un roi habile, vigilant & défiant. Philippe en fut in- leurs privile formé. Irrité au dernier point, il chercha les occasions de s'en venger. Il s'en présenta bientôt une, où il passa peut-être au-delà des bornes de la justice.

Le pape Boniface étant mort, & selon les conjectures de l'affront que lui avoient fait Colone & Nogaret, serviteurs du roi, il eut pour succesfeur Benoît XI, qui n'entrant point dans les projets chimériques de son prédécesseur, ne pensa qu'à rétablir l'intelligence entre la France & le saint

fiége, en accordant au roi une décime sur les biens ecclésiastiques de son royaume. Selon les priviléges de l'ordre des Templiers, ils étoient exempts de cette imposition (a). Le roi commença de donner des marques de son ressentiment contr'eux, en faisant comprendre dans les rôles, toutes leurs commanderies. Ils firent en vain leurs représentations, leurs fermiers surent obligés de payer. Tout l'ordre en sut troublé & scandalisé; il en conserva dans le cœur une haine secrete contre le roi, d'autant plus violente, qu'il la fallut étousser.

V. Sédition dans Paris où les Templiers furent impliqués. Mezerai.

Mezerai.
Dupui.
Grutler.
Mariana, rerum Hisp.

L'occasion se présenta bientôt de faire connoître l'indisposition où ils étoient contre le roi & leur mauvaise volonté. Quoiqu'en France tout l'ordre partageât ces sentimens, ce ne sut qu'à Paris qu'ils éclaterent avec autant

<sup>(</sup>a) Toutes ces exemptions sont injustes: vous êtes dans l'état; ou supportez les charges publiques, ou renoncez aux avantages de la société.

1304

de témérité que peu de conduite.

Les finances du roi étant épuisées, à cause de la grande dépense qu'il lui avoit sallu saire pour la guerse de Flandre, il eut recours à un moyen qui est toujours satal aux états, con dont le bénésice présent pour le prince, est suivi pour les peuples d'un desavantage très-difficile à réparer. Ce sut une resonte d'especes qui commence toujours par une diminution, & sinit par une augmentation au prosit du prince sur les nouvelles especes, d'un poids & d'un titre insérieurs aux anciennes.

Le peuple, sur qui toute la perte tomboit, se plaignoit hautement, & resuscit de porter son argent à la Monnoie, Les Templiers en surent encore plus indignés & plus irrités. Ils avoient de grandes sommes, étant les plus riches particuliers de la France; leur avarice leur sit regarder cet événement comme un des plus grands malheurs qui leur pût arriver. Ils parlerent inso-

Digitized by Google

lemment. Le peuple s'attroupa, & ils jetterent dans la foule des paroles offensantes contre le prince. Elles enhardirent la populace, qui courut aux armes, & voulut par la violence empêcher l'exécution de l'édit.

On ne dit pas que les chevaliers se soient mêlés précisément à cette émeute; mais il est sûr que deux hommes qui avoient été de l'ordre, & qui en portoient encore l'habit, se mirent à sa tête, & l'encouragerent à pousser la sédition, pour sorcer le roi à révoquer son édit.

De ces deux hommes, l'un étoit François & l'autre Italien; le nom du premier est ignoré, mais il avoit été prieur de Monfaucon en Querci; il avoit été convaincu d'hérésie, & de mener une vie insame; en sorte que le grand-maître, peut-être étoit-ce Roger, lui ayant fait saire son procès, l'avoit dégradé de l'ordre, & condamaé à une prison perpétuelle. L'Italien s'appelloit Nossrodeï, & étoit Florentin;

il n'avoit point de dignité dans l'ordre, où il n'étoit que simple chevalier: étant venu à Paris, il y avoit été repris de justice, & condamné par le prévôt de Paris, à des peines rigoureuses; ce qui avoit obligé le chapitre général à le dégrader aussi, & à le chasser de l'ordre. Ils s'étoient tous deux dérobés au châtiment par la fuite, & ils erroient dans les provinces, également choqués de l'édit; peut-être pour ce qu'il leur faisoit perdre à eux-mêmes. Ils se joignirent aux mutins; du caractere dont ils étoient, il n'étoit pas nécessaire qu'ils eussent des raisons pour entrer dans la sédition; l'espérance du pillage & de profiter du trouble suffisoit pour leur y faire prendre part. Ils se mirent donc à la tête des rebelles, &-les exciterent à s'opposer, même par les armes, à l'exécution de l'édit. Tout ce peuple en fureur commença par investir la maison d'Etienne Barbet, trésorier de l'épargne; ils la démolirent & la pil; lerent.

1305.

## 14 Histoire de l'abolition

1305.

Le soi étoit alors dans le palais du Temple: ils y coururent & l'environnerent, en prononçant contre le roi les paroles les moins mesurées. Ce prince n'avoit avec lui que sa maison, qui n'étoit pas fort nombreuse; n'étant allé au Temple que pour un séjour pasfager, il n'y avoit pas de vivres, & on lui en apportoit du Louvre. Les séditieux pousserent l'insolence jusqu'à prendre les plats & les jetter dans la boue avec les viandes qui y étoient; quelques-uns même s'en saisirent, & l'on dit que ce furent les deux ex-Templiers. Le roi étoit dans une furieuse colere, se trouvant assiégé, manquant de vivres & de foldats. Cela dura trois jours, pendant lesquels il eut assez de peine à défendre l'entrée du Temple; mais enfin les troupes qu'il avoit mandées, étant arrivées, tout ce peuple saisi de frayeur se retira, & la sédition cessa entiérement.

Le courroux du roi ne finit pas de même; le danger où il s'étoit trouvé,

& l'infolente audace du peuple le déterminerent à la vengeance. Il fit arrêter ceux qu'on croyoit les chefs de la fédition, & il ordonna qu'on fît leur procès. On avoit nommé au roi les deux Templiers; on les arrêta, & quoi. qu'on n'en eût pas nommé d'autres, on disoit que les chevaliers de cet ordre avoient trempé dans la révolte, qu'ils l'avoient même fomentée. Le roi la leur imputa, & déja mécontent qu'ils se fussent déclarés contre lui en faveur du pape Boniface, & qu'ils eussent aidé ce pontife de leur trésor, il concut contre tout l'ordre une haine mortelle. & chercha les occasions de le mortifier & de l'humilier.

Les preuves lui manquoient; car c'étoit en secret que le seu pape avoit été secouru, & le crime des deux Templiers qui s'étoient joints aux rébelles, étoit une affaire personnelle. Le roi apprit qu'on les avoit chassés de l'ordre: mais un prétexte plus grave lui sur bientôt sourni par une aventure sort extraordinaire.

VI.
La déposition de Florian.
Fleuri.

Il reçut une lettre du gouverneur d'un château de Languedoc, situé auprès de Béziers: ce gouverneur lui mandoit qu'un bourgeois de Béziers, nommé Florian, condamné à mort pour un crime capital, avoit demandé à parler à Sa Majesté, assurant qu'il avoit un secret d'une telle importance, qu'elle ne voudroit pas l'ignorer pour la meilleure de ses provinces, secret qu'il ne vouloit révéler qu'à elle seule. Le gouverneur mandoit que sur cela, il avoit sait surseoir à l'exécution, & qu'il attendoit ses ordres.

Le roi manda qu'on lui envoyât cet homme bien lié. Il arriva à Patis, & fut amené au prince. Florian se jetta à ses pieds, & lui demanda la vie. Le roi la lui promit, & même recompense si l'avis étoit de l'importance qu'il prétendoit.

Alors Florian lui raconta, qu'ayant été condamné à mort avec un Templier apostat, ils s'étoient trouvés l'un & l'autre dans la même prison, & que

ne pouvant se consesser, l'usage n'étant pas alors d'administrer aux criminels le sacrement de pénitence, ils s'étoient, comme cela se pratiquoit dans pareille occasion, consessés l'un à l'autre: que dans sa consession, le Templier lui avoit déclaré des abominations qui se commettoient à la réception des chevaliers, si terribles & si exégrables, qu'il avoit cru de l'intérêt du roi d'en être informé: que ces chevaliers ne croyoient point de Dieu, renonçoient à Jesus-Christ, & se permettoient la sodomie.

Le roi sut étonné d'un pareil avis; les crimes étoient si grands, qu'il eut peine à y ajouter oi. Il donna la vie à Florian; & comme cet avis flattoit, s'il étoit véritable, la vengeance qu'il se proposoit de prendre des Templiers, il résolut de l'approsondir; & pour y parvenir, de faire les perquisitions qui pouvoient lui faire découvrir la vérité.

Il étoit naturel qu'il sît aussi venir le Templier pour le confronter à Flogian, & pour savoir par ce Templies

B

les faits qu'il avoit confessés. Le roi ne le fit pas, & peut-être l'eut-il voulu faire inutilement, ce criminel ayant sans doute été exécuté.

VII. Dénonciation des deux Templiers spostats. Fleuri.

Cependant on instruisoit le procès des coupables de la fédition de Paris. Convaincus d'avoir pris les armes contre le roi, & de l'avoir investi dans le Temple, la plumert furent condamnés à mort. On en pendit trente en un jour. On continuoit de faire le procès aux autres. Ce supplice épouvanta le prieur de Monfaucon & Noffodei : dans la crainte du même fort, ils chercherent un moyen de sauver leur vie; ils n'ignoroient pas la haine que le roi avoit contre l'ordre, dont ils avoient été chassés : peut-être la déposition de Florian avoit transpiré. Ils firent dire à ce prince, que s'il vouloit leur pardonner, ils lui déclareroient plusieurs circonstances secrettes de l'ordre des Templiers, qui jusqu'à présent avoient été ensevelies dans un profond secret. Le roi, avide d'en être instruit, leur promit leur grace, & les fit venir en sa présence. Il ordonna qu'ils fussent entendus & examinés juridiquement.

1305.

Alors ces deux apostats firent contre tout l'ordre une dénonciation en forme, & l'accuserent de tous les crimes contenus dans la déposition de Florian. Ils en firent un détail affreux, & déclarerent que chaque chevalier du Temple à sa réception, premiérement; reconnoissoit qu'il n'y avoit qu'un Dieu qui n'étoit point mort, & qui ne mouroit point. En second lieu, que Jesus-Christ n'étoit point Dieu, que ç'avoit été seulement un homme qui pour ses crimes avoit souffert le supplice de la croix. En troisiéme lieu, qu'on les faisoit en conséquence renier trois fois Jesus-Christ, cracher fur la croix. & la fouler aux pieds (a). Enfin fur le vœu

<sup>(</sup>a) Tout cela pouvoit bien n'être que des bruits populaires: mais la conduite & les discours d'un grand nombre de chevaliers 7 avoient donné lieu.

B ij

de chasteté qu'on leur faisoit faire; on leur déclaroit qu'il n'avoit lieu qu'à l'égard des femmes, mais qu'il leur étoit permis de ne pas l'observer à l'égard de leurs confreres, & l'on commençoit d'insinuer cette horrible permission, en leur faisant faire & souffrir des baisers insames, qui avoient trait à ce crime détestable. Comme eux-mêmes avoient été reçus chevaliers, ils déposoient de leur propre fait.

Cette dénonciation leur valut leur grace & leur liberté: ils resterent à Paris pour suivre les ordres du roi lorsqu'ils leur seroient portés. Le secret leur sut recommandé aussi -bien qu'à ceux qui avoient reçu la dénonciation.

VIII.
Le roi se
propose de
faire abolir
l'ordre des
Templiers.
Dupuis.
Grutler.

Le roi fut effrayé de l'exposition de ces saits horribles, & de leur conformité avec l'exposé de Florian. Sa déposition l'avoit prévenu contre tout l'ordre, à quoi la haine que ce prince lui portoit, n'avoit pas peu contribué. Il avoit cependant douté de la vérité des saits, si horribles en eux-mêmes.

qu'ils étoient peu vraisemblables, & qui n'étoient d'ailleurs appuyés que sur un rapport étranger, qui n'étoit que comme un oui - dire: mais lorsqu'il vit le concert de ce témoignage avec la déposition des deux chevaliers, qui parloient de leur propre fait, qui étoient uniformes, & qui sans avoir vu ni connu Florian, confirmoient tout ce qu'il avoit dit, il leur ajouta une soi entiere, & conçut tant d'indignation & d'horreur contre cet ordre, haï de tous les princes, qu'il résolut de faire tout ce qui dépendroit de lui pour procurer son abolition.

Si l'on disoit que le ressentiment de Philippe pour les outrages qu'il en avoit reçus, & quelque vue d'intérêt pour prositer de la dépouille d'un ordre opulent, n'avoient pas un peu de part à une si étrange résolution, on avanceroit peut-être une proposition téméraire (a); la suite de l'histoire en

<sup>(</sup>a) Quand cela seroit : cette vue seroit légitime : le chef de la société a le droit incontestable d'y faire rentrer des biens mal employés.

fera juger. Cependant on peut avancer que le roi étoit intimement convaincu de la corruption de l'ordre, & que le desir de faire cesser & de punir ces excès monstrueux, surent ses principales vues.

Il est étonnant qu'un prince si sage & si judicieux ne sît pas plus d'attention à la foiblesse des preuves qu'on lui produisoit. Pouvoit on faire quelque fondement sur la déposition de Florian, qui ne rapportoit que ce que lui avoit dit un homme condamné à mort, qui n'avoit point été interrogé juridiquement, qui pouvoit être troublé par l'approche du supplice, & qui n'avoit rien dit de ces saits dans son testament de mort, où pour la décharge de sa conscience, il auroit dû les rapporter, puisqu'ils intéressoient l'église & l'état?

A l'égard de la dénonciation des deux apostats, il n'étoit pas impossible qu'ils eussent appris la déposition de Florian : il étoit aisé de voir qu'ils

n'avoient déclaré tous ces faits que pour fauver leur vie, & que n'ignorant pas la haine du roi contre l'ordre, ils avoient cru faire plaisir à ce prince, en lui donnant des armes contre ses ennemis. Ajoutez, que c'étoient deux hommes qui s'accusoient eux-mêmes; qui, complices des mêmes crimes, ne pouvoient être écoutés contre leurs complices, & qui ayant été chassés honteusement de l'ordre, étoient suspects dans leur accusation (a).

Le roi les crut, & forma le dessein d'exterminer les Templiers. Grande entreprise d'abolir un ordre si puissant, si bien établi dans toute l'Europe, dont la valeur y étoit si renommée, qui avoit rendu, & qui rendoit en-

<sup>(</sup>a) Aussi le roi ne se détermina-t-il sur ces dépositions, qu'à approsondir la conduite des chevaliers. Ce prince agit, en cette occasion, conformément aux loix de la prudence & de l'équité, sur-tour à celles qui doivent exciter l'attention du chef d'un grand royaume, sur de pernicieux abus.

core de si grands services à la chrétienté, en combattant contre les Insideles, & en assurant le commerce dans toute la Méditerranée! Ces chevaliers dépendoient du saint-siège, avec qui le roi n'étoit pas en trop bonne intelligence, & qui avoit un si grand intérêt à les maintenir.

IX.
Jacques de
Molay est elu
grand-maître
du Temple.
Dupuis.
Mezerai.
Fleuri.
Grutler.

En ce tems-là mourut Monaqui de Gaudin, grand-maître du Temple, après avoir rempli cette dignité deux ans seulement. On croit qu'il mourut en France, du moins il paroît que le chapitre général s'y assembla pour lui donner un successeur. Cela se conjecture par la manœuvre de la cour de France, & par tous les mouvemens que se donnerent les grands seigneurs qui la composoient, pour faire élire un sujet à leur dévotion. Cette grande place, qui égaloit aux souverains ceux qui en étoient revêtus, qui leur donnoit un si gros revenu, & qui les mettoit en état de faire la fortune de tant de gens de qualité.

lité, étoit briguée par tous les commandeurs: il n'étoit point de grande maison en France qui n'eût fait recevoir quelqu'un de leurs ensans chevalier du Temple. On y voyoit des Montmorency, des Hangest, des Longueval, des fils même de souverains.

Celui pour qui tous ces seigneurs agissoient, étoit Jacques de Molay, grand-prieur de l'ordre; il étoit si aimé & si estimé, qu'ils parvinrent facilement à le faire élire.

Molay étoit le puîné d'une des plus grandes maisons du comté de Bourgogne. Son frere ainé y possédoit de grands biens, & y faisoit une belle figure. Dès sa jeunesse, Molay étoit entré dans l'ordre, s'y étoit acquis une grande réputation, avoit passé par tous les degrés, & étoit parvenu au grand-prieuré. C'étoit un seigneur d'un vrai mérite, brave, plein d'esprit, d'un caractere doux & modéré; ses mœurs étoient pures,

& sa conduite sans reproche. Il avoit toujours paru à la cour de France avec distinction, & avoit été assez heureux pour mériter les bonnes graces du roi, qui en 1297, l'avoit choisi pour tenir sur les sonds sacrés M. Robert, le quatriéme de ses fils. Il y étoit encore dans cette considération, lorsque tous les seigneurs de la cour, qui ignoroient la haine du roi, & la fatale disposition où il étoit contre tout l'ordre, sur laquelle il gardoit le plus prosond secret, contribuerent à l'élection de Molay,

Molay élu avec tant d'unanimité, ne perdit point de tems, & quittant la France, se rendit par mer en

croyant même faire plaisir à ce

prince (a).

<sup>(</sup>a) Dans toutes les grandes affociations d'hommes, il y a toujours des membres comme Molay, en dépit de la plus grande dépravation: mais cela n'empêche pas que l'ordre ne soit mauvais, & qu'il ne soit indispensable de le déstruire.

27

Chypre, où il suivit les projets de son prédécesseur, pour faire vivement la guerre aux Infideles.

1305.

Le roi rouloit toujours dans fon esprit l'abolition de l'ordre; étant bien convaincu de sa corruption. Il

Mort du

ne le pouvoit faire que de concert avec le souverain-pontife, sous la protection & dans la dépendance duquel l'ordre étoit (a); il n'osoit guère compter sur le concours du pape Benoît XI, qui avoit succédé à Boniface VIII, ennemi déclaré du roi. Ce n'est pas que Benoît fût entré dans les vues de son prédécesseur; au-contraire, il avoit paru vouloir vivre avec la France en bonne intelligence; il avoit même accordé au roi une décime. Il n'avoit point ap-

<sup>(</sup>a) Voilà bien un de ces abus intolérables! un souverain a dans ses états des sujets soumis & dévoués à un pouvoir étranger; l'insubordination y trouve son compte : qui dépend de deux pouvoirs, n'obéit à aucun.

prouvé les procédures violentes de Boniface; mais il ne les avoit pas condamnées; il paroissoit respecter sa mémoire, & le roi ne pouvoit se flatter qu'il entrât dans un projet aussi important & aussiextraordinaire qu'étoit celui d'abolir un ordre renommé.

Sur ces entrefaites, ce pontise vint à mourir à Pérouse le 7 juillet 1304, & c'étoit de l'élection de son successeur que dépendoit le succès du dessein que le roi avoit formé. Il se donna donc les soins & les mouvemens nécessaires pour faire élire un pape qui lui sût dévoué.

XI. Conclave de Pérouse. Fleuri. Les cardinaux étoient entrés au conclave à Pérouse le 17 juillet, mais avec des sentimens peu savorables au roi, sur tout de la part des cardinaux de la faction du pape Bonisace, qui indignés de sa mort qu'ils imputoient à ce prince, ne vouloient élire qu'un sujet ennemi de la France, & qui soutint & respectât la mémoire de leur biensaiteur. Cette saction étoit la

plus nombreuse: mais celle des Colonnes déclarée pour le roi, ne laissoit pas d'être très-puissante, & sans elle on ne pouvoit faire d'élection. Toute dans les intérêts du roi, elle vouloit un pape qui le favorisat, & qui sût aussi à leur gré, puisqu'ils faisoient cause commune avec ce prince.

Les intérêts de ces deux partis étant si opposés, ils ne purent jamais s'accorder; leur opiniâtreté sut de part & d'autre invincible, & ils surent dix mois sans pouvoir trouver aucun expédient qui pût les concilier. Enfin un si grand scandale que celui qui laissoit l'église universelle sans pasteur toucha les Colonnes, & la faction contraire ayant proposé l'archevêque de Bordeaux, les Colonnes parurent disposés à y consentir, & demanderent seulement quelque tems pour se déterminer.

L'archevêque de Bordeaux s'appelloit Bertrand de Goust; il étoit d'une des meilleures maisons de Guienne, pro-

C iij

vince qui alors appartenoit aux Anglois. Il étoit fils de Beraud, seigneur de Goust, & avoit été l'un des plus zélés partisans de Bonisace, qui en 1300, lui avoit donné un canonicat de Bordeaux, l'avoit nommé évêque de Comminges en 1301, & un an après archevêque de Bordeaux,

L'attachement de ce prélat à Boniface, l'avoit rendu odieux à la cour
de France; & pour l'en punir, le
comte de Valois, frere du roi, avoit
ravagé les terres de son diocèse, surtout celles où l'archevêque avoit des
droits & des revenus: comme il étoit
fort intéressé, il en avoit témoigné
beaucoup de ressentiment, & on le
regardoit, à bien des titres, comme
l'ennemi du roi. C'est par cette raison
que la faction de Boniface l'avoit
proposé.

Les Colonnes, d'un autre côté, voyant qu'ils ne pouvoient vaincre la fermeté des Bonifaciens, s'imaginerent que la haine de ce prélat, qui étoit François, pourroit s'appaiser, & que le roi fauroit ménager une reconciliation. Le cardinal d'Ostie, l'un des Colonnes, donna avis au roi de ce qui se passoit, en l'avertissant qu'ils ne pouvoient plus retarder l'élection, & en lui conseillant de s'accommoder avec l'archevêque; promettant de faire encore surseoir quelques jours. Le courier sit une extrême diligence, & arriva à Paris vers la mi-mai 1305.

Le roi apprit cette nouvelle avec joie. Il connoissoit l'archevêque pour l'un des plus grands génies de son royaume, pour un prélat plein d'esprit & de lumieres, mais en même tems pour le plus ambitieux & le plus avide de tous les hommes. Ces deux dernieres qualités lui firent croire qu'il parviendroit aisément à le gagner & à obtenir de lui tout ce qu'il voudroit. Il fit partir sur-le-champ un courier, qui portoit à l'archevêque une lettre gracieuse & pleine d'amitié. Il lui mandoit qu'il le prioit de se rendre C. iv

1305.

XII. Entrevute du roi & de l'archevêque deBordeaux. Fleuri. Mezerai.

incessamment à une abbaye près Saint Jean d'Angeli, où le roi se trouveroit, & où il avoit à lui communiquer une affaire de grande importance, & qui le regardois.

L'archevêque, qui étoit mécontent de la cour de France, & dans une espece de froideur avec le roi, sut agréablement furpris de se voir recherché par ce prince. Son ambition lui fit croire que cette entrevue la pourroit favoriser, & il se rendit en six jours à l'abbaye indiquée. Le roi y étoit déja, qui lui fit beaucoup d'honnêtetés, & même quelques excuses sur les sujets que l'archevêque avoit de se plaindre du comte de Valois. Ensuite il lui dit qu'à Pérouse on étoit prêt d'élire un pape, qu'il étoit le maître de l'élection, & qu'il pouvoit la faire tomber sur l'archevêque.

A cette brillante idée d'être élu pape, & de se voir revêtu de la premiere dignité du monde chrétien,

le prélat fut transporté d'une si grande joie, & tellement ébloui de sa gloire future, qu'il se jetta aux pieds du roi; il le supplia de lui procurer cette grande élévation, & il l'assura, s'il y parvenoit, du plus grand dévouement, d'une reconnoissance éternelle; & de faire pour Sa Majesté & pour . la France tout ce qui dépendroit de la suprême dignité où il l'auroit élevé.

Ces dispositions furent très-agréables au roi : il lui répondit, qu'en comptant sur ses promesses, il alloit le faire élire; mais à quatre conditions qu'il lui expliqua. La premiere, de donner l'absolution à Nogaret, ce seigneur qui avoit arrêté le pape Boniface; la deuxième, de condamner la mémoire de ce pontife; la troisiéme, d'accorder au roi pour cinq ans les décimes sur tout le clergé de France. Il ne dit point la quatriéme, se réservant à la lui déclarer en tems & lieu.

Il n'étoit rien à quoi l'archevêque

34

1305.

ne se soumit pour obtenir le souverains pontificat; il promit tout, & s'y obligea par un serment le plus solemnel de la religion. Ce sut sur le corps de Jesus-Christ. Il sit ce serment terrible sans aucun scrupule, quoiqu'il dût être bien peiné de s'engager à une chose dont il ignoroit la justice & la possibilité.

Cette quatriéme condition que le roi lui taisoit, étoit l'abolition de l'ordre des Templiers, pour laquelle il avoit une si grande passion, les croyant coupables de tous les crimes que lui imputoient les deux apostats, que ce dessein occupoit toutes ses pensées.

RIII. Election de Clément V. Après cette convention, dont il y a peu d'exemples, & qui est peu favorable à la légitimité de l'élection de ce prélat, il s'en retourna à Bordeaux, & le roi renvoya le courier du cardinal d'Ostie, en lui mandant qu'il s'étoit raccommodé avec l'archeyêque de Bordeaux, & qu'on pouvoit

procéder à son élection. Ainsi les deux factions étant réunies, ce prélat fut élu unanimement souverain-pontife le y de juin. Le sacré collège envoya une célebre ambassade lui en donner avis. Il prit le nom de Clément V.

Le pape ne voulut point passer en Italie. Les féditions continuelles du nement peuple de Rome & les hostilités des pape. petits princes des environs l'en détournerent. Il résolut de faire sa résidence en France, & de tenir sa cour Avignon, qui néanmoins n'appartenoit pas encore au saint-siège, mais qui faisoit partie des états de Charles II, roi de Naples, feudataire du faint-fiége. Il ordonna au facré collége de se rendre à Lyon, où il vouloit se faire couronner. Il y arriva dans un équipage & avec une fuite convenable à la dignité d'un souverain-pontise. Le roi y alla aussi, suivi des principaux seigneurs de France. Les cardinaux obéirent au pape, & ce couronnement fut une des plus magnifiques fêtes

1305.

Dupuis,

qu'on eût encore vues. Il se sit le 14 de novembre. Il y arriva néanmoins un fâcheux accident qui étoit d'un triste augure pour le pontisicat. Un pan de muraille tomba lorsque toute cette cour passoit. Jean II, duc de Bretagne, qui avoit accompagné le roi, en sut blessé à mort, & mourut trois jours après. Plusieurs personnes y périrent. Le roi & le comte de Valois surent blessés, mais légérement.

Le roi propose au pape
l'abolition
del'ordre des
Templiers.
Dupuis.
Fleuri.

Quelques jours après, le roi s'enferma avec le pape, & lui déclara la
quatriéme demande qu'il ne lui avoit
point expliquée, qui étoit une des
conditions de fon élection, & à laquelle il s'étoit engagé par ferment.
C'étoit l'abolition de l'ordre des chevaliers du Temple. Il lui raconta
comme un fait certain la corruption
de tout cet ordre; les abominations
dont il étoit chargé, & dont il lui
dit qu'il avoit les preuves. Il ajouta
que c'étoit un scandale affreux pour
la religion, dont la fainteté exigeoit
ce facrifice.

Le pape sut étrangement surpris d'une pareille proposition. Abolir le plus fameux des ordres militaires, celui qui étoit le plus utile à la chrétienté, qui en étoit comme le boulevard; un ordre répandu dans tous les états des princes chrétiens, & composé de la haute-noblesse de tous les royaumes, cela paroissoit impraticable. Il en fut effrayé, & reconnut alors la témérité & l'indiferétion d'un serment qu'il avoit fait sans connoissance, par une vue criminelle d'ambition, en profanant même le plus auguste & le plus redoutable de nos mysteres. Outre cela, il n'étoit point persuadé de tous les crimes que le roi imputoit à ces chevaliers, crimes même dépourvus de toute vraisemblance.

L'obscurité & l'incertitude de ces crimes, & ce serment nul de plein droit, semblable en quelque sorte au serment d'Hérode, sirent croire à un pape, rempli de lumieres, qu'il étoix 38

1305.

dispensé de le tenir: mais il est été par-là commis avec un prince sier, absolu, vindicatis, qui venoit de triompher du pape Bonisace, le plus hautain des hommes, & qui étoit soutenu de presque tout le monde chrétien. La puissance du pape n'avoit pas encore des sondemens assez solides, & il avoit tout à craindre du ressentiment de ce roi impérieux.

Ce fut donc la crainte & la politique qui empêcherent le pape de laisser voir au roi la répugnance qu'il avoit à lui accorder cette demande. Il dissimula, & répondit doucement, que c'étoit-là une grande affaire, qui méritoit d'être examinée & approsondie: il ne la rejetta point absolument; mais il espéroit beaucoup du biensait du tems & des événemens qui pourroient survenir, sur-tout les autres souverains étant intéressés au sort des chevaliers. Le roi insista, selon les apparences, comme croyant l'exécution de ce projet sondée & nécessaire.

Quelques mois se passerent, sans que le roi fît aucune démarche : il voulut laisser au pape le tems de s'arranger & d'établir son autorité : détermine à mais le pontife étant venu tenir roi. sa cour à Poitiers, le roi ravi de l'avoir au milieu de son royaume, & en quelque maniere sous sa main, ordonna au procureur-général de lui envoyer la déposition de Florian & les dénonciations des deux Templiers apostats : il accompagna ces piéces de lettres pressantes pour le déter-

miner. Le pape les lut, & fut étonné de la gravité de ces accusations; soit qu'il y ajoutât foi, ou qu'il ne pût se dispenser de satisfaire à son engagement, il résolut d'entamer ce grand procès avec prudence, & en gardant

un profond secret sur ce dessein. Il falloit, pour commencer les procédures, que le grand-maître de l'ordre & les principaux commandeurs fussent à portée d'être entendus, &

1306. Le pape se sarisfaire le Fleuri. Grutler.

le grand-mai-Les mêmes

40

1305.

de se désendre. Le pape, comme leur supérieur à tous égards, leur envoya en Chypre un ordre de se rendre à Poitiers. On peut croire qu'il ne désespéroit pas encore, qu'il surviendroit de leur part, ou de quelque événement imprévu, des obstacles à la destruction de l'ordre.

KVIII.
Conduite
du graudmaître en
Chypre.
Gruder.
Mezerai.

Depuis que le grand-maître Molay étoit passé en Chypre, à Nimore, il avoit arrangé les affaires de l'ordre avec une merveilleuse prudence. Il avoit été accompagné dans son voyage des principaux officiers de l'ordre & d'un très-grand nombre de chevaliers : il avoit fait une ligue avec Amauri, prince de Tyr, pour faire ensemble la guerre au soudan d'Egypte, qui étoit alors le maître de la Palestine. Ayant équipé à frais communs une flotte assez nombreuse, ils y avoient fait une descente, & assiégé Tortose, ville maritime. Ils s'en étoient rendus maîtres, y avoient fait un grand butin, & s'étoient retirés en Chypre n'étant

de l'Ordre des Templiers.

n'étant pas en état de la garder; & == d'y faire un établissement.

1306.

Le grand-maître continua avec les forces de l'ordre de faire la guerre au foudan. Il s'y comporta avec une extrême valeur, & il acquéroit tous les jours de la réputation & des richeffes.

Quelque regret qu'eût le grandmaître, de discontinuer la guerre qu'il grand -maîfaisoit si heureusement contre les Infideles, il résolut d'obéir au pape, P. Anselma. & de se rendre en France : il croyoit que le pontife avoit fait quelque grand projet qu'il vouloit concerter avec tous les ordres militaires, d'autant plus qu'il avoit en même tems convoqué Foulques de Villaret, grand-maître de l'ordre des chevaliers de Saint-Jean.

Mais le pape n'avoit aussi mandé Villaret, que pour donner en effet cette pensée à Molay, & lui ôter tous soupçon du funeste dessein qui occasionnoit son voyage. Si le grand-maître

Vertot.

en avoit eu avis, il auroit pu s'en dispenser, & avec le grand nombre de chevaliers & les troupes qu'il avoit en Chypre, y rester en sûreté, & répondre de loin aux accusations dont on chargeoit son ordre.

Il paroît que les ordres envoyés à Villaret n'étoient pas si pressans, puisqu'il ne vint point en France, & qu'il n'interrompit point l'expédition qu'il avoit formée contre l'isse de Rhodes, qu'il acheva, s'en étant rendu maître cette année, & en ayant sait la capitale de son ordre, qui en prit le nom; les chevaliers de Saint-Jean s'étant appellés depuis ce tems-là, chevaliers de Rhodes.

Molay, sans aucune désiance, prit toures les mesures convenables pour que les affaires de l'ordre ne souf-frissent pas de son absence. Il laissa le commandement au maréchal de l'ordre, & s'embarqua avec soixante des principaux commandeurs & chevaliers, tous dans le plus riche équi-

page. Il emporta aussi avec lui le trésor, pour subvenir à tous les besoins des commanderies de l'occident. Il débarqua à Marseille, & avant d'aller trouver le pape à Poitiers, il voulut se rendre à Paris, pour être instruit des affaires de l'ordre. Il y arriva heureusement, & déposa au Temple, où il se logea, toutes les zicheises qu'il avoit apportées.

Le prince dauphin. Hift ire des Duouis. P. Anfelme.

1306.

Parmi les chevaliers qui accompagnoient le grand - maître, il y en avoit un que sa naissance & son mérite sai- Daup ins. foient extrêmement considérer; c'étoit le prince Gui, dauphin, troisiéme fils de Humbert I, dauphin de Viennois, & d'Anne de Bourgogne, héritiers du Dauphiné. Humbert étoit de l'illustre maison de la Tour-du-Ping branche des comtes d'Auvergne; & Anne étoit fille de Guignes V, dauphin de Viennois, & petite fille de Hugues III, duc de Bourgogne, descendu de Robert, duc de Bourgogne, second sils du roi Robert - le - Piens.

D ij

## Histoire de l'abolition

1306.

44

Elle avoit épousé Humbert en 1282; & avoit succédé la même année à Jean I, son frere, mort sans ensans. Humbert prit le nom de dauphin, & sa postérité le prit aussi.

Le prince Gui étoit né en 1285; & en 1292, le dauphin & la dauphine qui l'aimoient cherement, en réglant le partage de leurs enfans, lui assignerent pour le sien, la baronnie de Montauban, avec 200 livres de rente en fonds de terres, & 15000 liv. d'argent. C'étoit pour un cadet un appanage bien considérable dans un siecle où l'argent étoit encore si rare. Il pouvoit donc faire dans le monde une grande figure, & jouir de ses plaisirs, étant fils d'un souverain. Mais s'étant adonné à la piété dès son enfance, il n'eut pas plutôt atteint l'âge de douze ans, que renonçant à ces grands établissemens, il entra dans l'ordre des chevaliers du Temple, où il fut reçu avec distinction, & où il se signala tellement, que vers l'année 1304,

## de l'Ordre des Templiers.

1306.

Il fut pourvu du grand-prieuré de = Normandie.

> Le grandmaître à Pois thers. Fleuri.

> > Verton.

Pendant le séjour que le grandmaître sit à Paris, il prit connoissance de toutes les affaires de l'ordre, & les ayant réglées, il se rendit à Poitiers auprès du pape, avec les principaux commandeurs & chevaliers venus avec lui de Chypre. Le pape les reçut tous avec la bonté, les distinctions & les honneurs qui étoient dûs à leur rang, & fur-tout à celui du grand-maître. Il eut avec lui de fréquentes converfations; il parut goûter son esprit & ses manieres; il l'entretint du desir qu'il avoit de relever les affaires de la chrétienté dans la Palestine; il le consulta sur les moyens d'y réussir, & propofa la voie d'une croisade, malgré le peu de succès de toutes celles qu'on avoit faites depuis deux fiecles.

Il lui fit part d'un autre projet qu'il avoit conçu, & qu'il croyoit peutêtre favorable à ce rétablissement. 46

#306.

C'étoit de faire une union de tous les ordres militaires, qui par-là devenus plus puissants, eussent pu se soutenir par eux-mêmes, & n'avoir pas besoin de secours étrangers. Il en donna le projet au grand-maître, le pria de l'examiner, & de lui en dire son avis.

On ne sait pas si cette consultation étoit sérieuse, & si le pape qui répugnoit à l'abolition proposée par le roi, & à laquelle ce pontise avoit consenti peut-être avec trop de facilité, n'espéroit point de l'éluder par la réunion de tous ces ordres, qui auroit pu purger l'ordre des Templiers des crimes qu'on leur imputoit; ou bien, s'il ne lui faisoit cette proposition que pour l'amuser, le tromper & écarter de son esprit le coup mortel qu'on vouloit porter à tout l'ordre.

Quoi qu'il en foit, Molay examina ce projet avec grande attention, & y répondit par un mémoire qu'il remit au pape, & qui contenoit les raisons

invincibles qui rendoient cette union impossible : c'étoit la différence des regles, l'inégalité des biens, la jalousie des chess, l'opposition des souverains, les caracteres & les humeurs opposés des nations, y ayant quelquesuns de ces ordres composés des sujets d'un seul prince, comme les ordres d'Allemagne & d'Espagne. Le pape fe rendit à son opinion, & parut renoncer à un projet susceptible de tant de difficultés.

> Le bruit des Temp'iers fe Dupuis.

1306.

Le pape & le roi cachoient soigneusement le dessein d'abolir l'ordre de Templiers; mais le bruit des cri- répand. mes exposés dans la dénonciation des deux apostats, avoit déja transpiré. Trop de personnes en avoient eu connoissance, pour qu'il pût demeurer secret. Il parvint au grand-maître & aux autres chevaliers lorsqu'ils étoient à Poitiers; ils allerent s'en plaindre au pape, comme d'une calomnie effroyable; ils le supplierent de l'approfondir, afin de s'instruire de la vérité,

**\$**306.

& se soumirent aux plus grandes pelnes, s'ils étoient trouvés coupables. Le pape ne répondit rien, son silence signifioit qu'il doutoit de ces crimes, & qu'il consentoit aux preuves qu'ils offroient de faire de leur innocence: Il est en effet vraisemblable, que ce pontise, encore indéterminé sur l'abolition de cet ordre, souhaitoit que les chevaliers pussent se justifier.

Le grandmaître tourne à Pa-Dupuis.

N'ayant rien de particulier à traiter avec le pape, & ayant fait un assez long féjour à Poitiers, le grand-maître reprit le chemin de Paris avec le prince dauphin, le commandeur de Peiraut & toute la brillante escorte qui l'avoit accompagné. Il y arriva heureusement. & alla faire à l'ordinaire sa résidence au Temple, où étoient aussi logés la plupart des chevaliers. On s'y adressoit à lui pour les affaires de l'ordre, & il les y expédioit sans retardement.

Concert entre le pape & le roi. Fleuri. Vertot.

Le roi eut une grande joie de les voir tous revenus à Paris, où d'ailleurs

leurs une grande partie de ceux qui étoient en France, s'étoient rendus pour leurs affaires, & pour voir le grand-maître. Le roi prenoit ses mesures pour l'exécution de son projet, toujours en intelligence avec le Pape. Il étoit demeuré d'accord avec lui, que si l'on abolissoit l'ordre, tous ses grands biens seroient employés au recouvrement de la terre-sainte. C'étoit-là une idée chimérique; car tant de croisades exécutées par de grands princes qui y avoient échoué, faisoient assez connoître que c'étoit une entreprise desormais impossible: ce projet ne paroissoit qu'une occasion de s'emparer de tous les biens des Templiers, dont l'usage & la destination ne pouvoient · être réglés qu'avec de grandes difficultés. Le pape ne faisoit cette proposition, que pour empêcher que le roi ne mît en sa main toutes les commanderies. Le roi qui avoit ses vues secretes, mais sur-tout qui croyoit les Templiers des gens exécrables, & qui

1306.

I 306.

vouloit abolir l'ordre, parut y confentir? Ce fut donc un point résolu entre le roi & le pape, toujours avec la condition que le pape imposoit, que les crimes seroient prouvés par des informations juridiques.

Mefures rend contre Temliers.

Dupuis. Fleuri. Vertot.

Grutler.

Sur la régularité de ces procédures, le roi pensoit bien autrement que le pape. Il croyoit qu'en observant les formalités, on donneroit par leurs longueurs & par leurs formes, le moyen aux coupables d'échapper à la justice; que par des chicanes, des recusations, des appellations, ils feroient durer le procès un tems infini, & que les chevaliers répandus par tout le monde chrétien, trouveroient des protecteurs, & feroient naître des obstacles dans chaque royaume, qui les sauveroient infailliblement.

Il lui suffit donc que le pape eût consenti qu'on leur fit leur procès: il interpréta pour la maniere de le faire, & la haine lui fournissant des expédiens, il inventa une façon

1306,

de procéder dont on n'avoit point d'exemples, & qui n'en aura peutêtre jamais (a). Il assembla son conseil secret, à la tête duquel étoit Guillaume de Nogaret, parent de celui qui l'avoit si bien servi contre le pape Boniface, & en qui il avoit une parfaite confiance, à cause de son habileté & de son dévouement à toutes ses volontés.

Il fut décidé dans ce conseil qu'on ne suivroit aucunes des regles ordinai- du roi. res, observées dans les procès criminels; qu'il falloit, sans qu'ils en fussent avertis, faire arrêter en un même jour & à une même heure, tous les Tem-

Les mêmi

E ij

<sup>(</sup>a) Les termes dont on se sert ici, sont tirés des historiens : mais nous sommes bien loin d'imaginer, que la haine fut le principal motif du roi de France: au contraire, nous pensons que le crime capital d'avoir soutenu un prince étranger, contre leur souverain, méritoit seul l'abolition de l'ordre des Templiers. Quant à l'inobservation des formes, elle est toujours dangereuse.

۲2

1306.

pliers du royaume, les tenir séparément en différentes prisons, & en même tems s'emparer de tous leurs biens, pour empêcher que leurs amis & leurs partisans ne s'en servissent en leur faveur.

1397.

On résolut en même tems d'écrire à tous les rois ce qu'on alloit faire en France, de les instruire des crimes des chevaliers, & des preuves qu'on en avoit; de prier & d'exhorter tous ces princes d'imiter le roi; & de tenir dans leurs états la même conduite en se saisissant des personnes & des biens des Templiers : c'étoit une voie assurée pour les épouvanter tous, & pour les priver de la protection & des secours qu'ils auroient pû attendre de ces rois & des autres chevaliers, leurs confreres. Pour l'exécution de ces ordres, il falloit un secret impénétrable; aussi fut-il observé exactement. S'il n'avoit pas été gardé, les Templiers eussent pu prendre des mesures, & par eux-mêmes & auprès du pape; pour s'y opposer. Ils eussent pu se

cacher, prendre la fuite, se mettre même en désense & troubler cette terrible exécution (a).

Ordi

1307

En conséquence de ce résultat, on expédia des ordres à tous les gouverneurs des provinces, à tous les baillis & fénéchaux, à tous les magistrats d'arrêter les chevaliers du Temple qui se trouveroient dans leur district; & pour cet effet, d'employer la force, en se faisant suivre par des gens de guerre, ou par les gens qui étoient fous leur commandement : on leur ordonna de mettre ces chevaliers sous bonne & sûre garde, & tout de suite de saisir leurs biens, meubles & immeubles, d'en faire inventaire, & d'y établir des commissaires pour les régir & en rendre compte.

<sup>(</sup>a) Un ordre particulier, capable de se soustraire à la puissance de l'état, doit-il y être soussers? Non sans-doute. Les historiens ont vu l'abolition des Templiers, en semme-lettes qui plaignent l'assassin que l'on conduit au supplice.

Les ordres étoient terribles, & l'exécution en étoit commandée sous peine de la vie; ils furent envoyés cachetés, avec défense de les ouvrir que la nuit du 12 au 13 octobre, jour marqué pour cette expédition dans toute la France.

On dressa en même tems des lettres pour les princes étrangers à qui
le roi mandoit ce qu'il avoit fait; les
priant & les exhortant de faire la
même chose dans leurs états, pour
les délivrer, & délivrer la chrétienté
d'un ordre coupable de crimes affreux. On ajoutoit dans ces lettres
aussi bien que dans les ordres envoyés
en France aux magistrats, que le tout
se faisoit de concert avec le pape,
& de l'avis de tous les grands du
royaume.

Ces coutiers parrirent à des jours différens selon l'éloignement du lieu de leur destination. Les princes auxquels ils surent envoyés, surent le roi des Romains, le roi de Naples, le roi d'Angleterre, le roi de Castille, le roi d'Arragon, le roi de Navarre, le roi de Portugal, les électeurs, les princes d'Italie & le comte de Flandre. On ne marque point qu'il en sut envoyé aux couronnes du Nord, où les chevaliers du Temple n'avoient point d'établissemens. C'étoit les chevaliers Teutoniques qui depuis longtems y étoient en possession de plusieurs villes & de plusieurs belles commanderies, aussi-bien que dans la partie de l'Allemagne qui avoisine ces royaumes.

Le jour approchoit de cette terrible exécution, sans que le grand-maître, ni le prince dauphin, ni les commandeurs en eussent le moindre soupçon. Ils fréquentoient la cour, & voyoient souvent le roi; sur-tout le grand-maître, qui avoit jusque-là reçu tant de marques de son affection, & Peyraud, qui étoit grand-prieur de France, & qui avoit été général des sinances. Le roi dissimuloit toujours.

Les Tem pliers sont as rêtés à Paris Dupuis. Grutler. Vertot. Mezerai.

Chronique de Nangis

1307.

E iv

56

**1**307.

Cependant dès le commencement d'octobre le grand-maître s'apperçut que le
roi ne le voyoit & ne le recevoit plus
qu'avec un air froid & un visage mécontent. N'ayant rien à se reprocher,
il ne comprit rien à ce changement.
Il n'ignoroit pas les crimes qu'on
imputoit à tout l'ordre; mais les
sachant sans fondement, il étoit bien
éloigné de penser qu'on voulût les
approsondir par des voies si violentes.

Enfin le jour fatal arriva, marqué au vendredi 13 d'octobre. Dès la veille le roi donna ses ordres, & sit toutes les dispositions. A la pointe du jour du 13, le Temple su invessi, & l'on y arrêta le grand-maître, Peyraud grand-prieur de France, le prince dauphin grand-prieur de Normandie, le grand-prieur d'Aquitaine, & tous les commandeurs & chevaliers qui y étoient logés, au nombre de 140, & on les conduisit en diverses prisons, la plupart au château de Melun. Il est aisé de juger quelle sut leur sur-

prise & leur effroi. Tout Paris sur en rumeur & dans le plus grand étonnement, en voyant traîner en prison des personnes de ce rang, des premieres maisons de France, qui étoient honorées & estimées de tout le monde, & dont on n'alléguoit aucun crime. En arrêtant tous ces seigneurs de l'ordre du Temple, on ne pouvoit croire autre chose, sinon qu'il s'étoit sait une conspiration contre l'état.

A peine le grand-maître & ceux qui avoient été arrêtés avec lui étoientils dans leur prison, que le roi se rendit au Temple, où il prit son logement, s'emparant de tout l'or & l'argent qui étoit dans le trésor, de tous les riches meubles de ce palais & des titres mêmes des possessions. On ne dit point s'il en sit dresser un procès-verbal, ni s'il sit faire un inventaire des meubles & des papiers. Ce qu'il y a de certain, c'est que cette action ne lui sit pas honneur & qu'il parut qu'il étoit l'unique auteur de

1307.

Le roi s'empare du Temple, des tréfors & des biens de l'ordre.

Les mêmes.

ces procédures violentes (a). Il fit plus; regardant les Templiers comme condamnés, il affecta de fixer son logement au Temple, en y faisant transporter les deniers de l'épargne & les chartes du royaume.

Dans toute l'Isle-de-France, des commissaires du roi qui y étoient répandus, occuperent toutes les commanderies de l'ordre, s'assurerent de tous les meubles & de tous les effets qui y étoient, & saissrent les revenus pour

<sup>(</sup>a) Nous avertissons encore une sois nos lecteurs, que nous transcrivons les termes des historiens du tems. Quoi l'abolition d'un ordre trop puissant; la restitution à la société des biens immenses qu'il possédoit, ne sit pas honneur au ches suprème de cette même société! Il faut avouer qu'il y a eu des siecles, où l'on avoit des vues bien fausses! Nous n'attaquons point l'innocence des chevaliers: l'ordre étoit pur sans doute, & quelques particuliers seuls étoient coupables: mais le prince d'un peuple peut, de sa seule autorité, dissoudre toute association particuliere formée au milieu de la nation dont il est ches.

qu'on ne pût les payer qu'à eux. Il est vrai qu'ils firent des inventaires des effets mobiliers qu'ils trouverent dans les châteaux & dans les maisons de l'ordre. Tous les fermiers & les colons reçurent ordre de payer entre leurs mains & de leur porter les fruits, dont ils déclarerent qu'ils rendroient compte au roi.

> font arrêtés du rovaume. Du uis.

I 307.

Dans tout le royaume les gouverneurs & officiers du roi ouvrirent Templiers leurs paquets la nuit du 12 au 13; ils dans le reste y trouverent les ordres contre les Templiers, & prirent fur-le-thamp leurs mesures pour les exécuter, en se faifant assister de toutes les forces dont ils pouvoient disposer. Dès le matin du 13, on investit les maisons où étoient les chevaliers; ils furent tous arrêtés & conduits en prison. Ils ne firent aucune résistance, n'ayant eu aucun soupçon de leur malheur, & étant séparés les uns des autres.

On ne sait pas précisément le nombre de ceux qui furent arrêtés; il

devoit être bien grand, & par l'étendue du royaume, & parce que la France étoit l'état qui fournissoit le plus de chevaliers à l'ordre. On en nomme vingt huit en Normandie, savoir, treize à Caen, dix au Pont-de-l'Arche, cinq à Bayeux: trois à Troyes, douze en Languedoc, dont six à Carcassone & autant à Beaucaire, sept à Cahors, & onze dans le Bigore. On ne sait pas le détail des autres provinces, mais on ne peut douter qu'il ne sût très-grand, sur-tout en Bourgogne; où les ducs les avoient toujouss favorisés.

Tous leuts biens faisis. Dupuis. Le lendemain, à l'instar de ce qui avoit été fait dans l'Isle-de-France, & suivant les ordres du roi, les mêmes formalités surent observées. Tout sut saisi, l'ordre sut dépouillé de tous ses biens. On y établit par-tout des commissaires : au bailliage de Caen on donna cette charge à Hugues du Châtel & à Gautier de Boisgilon, deux seigneurs qui prenoient la qua-

lité de chevaliers, & avec eux & fous eux, Guillaume de Fontenoy & Robert de la Planque de Tornebus, furent établis gardiens.

1307.

Noms des cent quarante arrêtes à Pa Dupuis,

Il est juste de laisser à la postérité les noms des cent-quarante Templiers Templiers qui furent arrêtés à Paris. On apprendra par - là le nom des grandes maisons de France de ce siecle: & celles qui subsistent encore, n'en doivent point rougir. Elles ne peuvent avoir de meilleurs titres de leur ancienneté. Il étoit peu de familles illustres qui n'eussent des chevaliers du Temple. On y comptoit des Montmorency, des Hangets, des Longueval, des Raineval, des du Plessis. des Hondelot; aucun d'eux néanmoins ne se trouve des cent-quarante arrêtés, foit qu'ils ne fussent pas à Paris, ou qu'ils fussent exceptés de l'ordre général.

Quant à ceux qui étoient de ce nombre, ils ne jettent point de flétrissure sur la noblesse qui porte leur nom,

& qui fort de la même fouche; supposé qu'ils fussent coupables, c'est une affaire personnelle; mais l'obscurité & l'incertitude de leurs crimes suffisent pour en effacer la honte, & laissent subsister la gloire de leur race (a). Voici leurs noms dans l'ordre de la procédure qui sut faite contr'eux.

- 1. Jean de Fouley.
- 2. Renier de l'Archant.
- 3. Renaud de Tremblay.
- 4. GUY DAUPHIN, Grand-Prieur de Normandie.
- 5. Jean de Nivelle.

<sup>(</sup>a) Quand les crimes d'une association particuliere seroient incontestables, assreux; qu'en inféreroit-on? Que les parens qui y ont engagé leurs ensans ont été malheureusement trompés: les peres & les meres ne sont même pas ici dans le cas du reproche d'une mauvaise éducation: celle qu'ils ont donnée peut avoir été excellente; la perversion est venue de l'ordre; lui seul est coupable, lui seul doit être sétri, mais en masse & sans particulariser.

## de l'Ordre des Templiers. 63

6. Pierre de Tourtaville, frere servant.

7. Matthieu de Bosc Adhemar. 1307.

8. Jean de Tourtaville.

9. Ferry de Rheims.

70. Jean de Saint-Loup.

11. Théobald de Bauffremont.

12. Guillaume de Giac, frere servant.

13. Gerard de Sanche.

14 Robert de Surville de Yzis.

15. Pierre Brocart.

16. Pierre Gafet.

17. Geoffroy de. Charny.

18. Guillaume de Châlons de la Reine.

19. Guillaume de Bicey.

20 Richard de Caprey.

21. Gaucher de Lienticour.

22. Guillaume de Herbley.

23. Guillaume de Vernage.

24. Nicolas Doublet.

25. Imbaud de la Boissade.

26. JACQUES DE MOLAY, Grand-Maître.

### 64 Histoire de l'abolition

27. Jean du Cagy.

28. Robert de Arblay.

29. Jean de l'Aumône.

30. Pierre de Suire.

31. Thomas de Quenay.

32. Nicolas de Chapelle.

33. Jean de Crotoy.

34. Jean de Venier.

35. Gilles d'Epernant.

36. Jean du Duc de Taverniac.

37. Jean le Moine.

38. Jean de Tournon.

39. Bernard de Brosse.

40. Pierre de Grosmenil.

41. Thomas de Brele.

42. Gui d'Oratoire.

43. Raoul Quarré.

44. Pariset de Bure.

45. Guillaume d'Yvriac.

46. Ordon de Latignac-Liecon.

47. Guillaume de Montfort-l'Amaury:

48. Etienne de Domont.

49.

#### de l'Ordre des Templiers.

85

49. Bernard de Paris.

50. Jacques de Rubemont.

51. Arnoul de Fontaine.

52. Michel de Saint - Main.

53. Adam Marechal.

54. Nicolas de Pouzzol.

55. Robert de Saunac.

56. Odon de Viermy.

57. Guillaume d'Hermont.

58. Pierre Pidansat.

59. Pierre de Blois.

60. Michel du Flés.

61. Jean de Bauffremont.

62. Jean d'Amblainville.

63. Raoul de Betencourt.

64. Pierre de Villars.

65. Dominique Toussaints.

66. Jean de Laigneville.

67. Robert de Monbain.

68. Matthieu de Quenoy.

69. Renaud de Fontaine.

70. Gautier de Bure.

1307

## 66 Histoire de l'abolition

71. Pierre de Montezand.

72. Jean de Cormeil.

J307•

73. Gautier de Bailleul.

74. Richard de Liobard.

75. Pierre de Boulogne.

76. Jean de Saint-Remy,

77. Constantie de Biciac.

78. Jacques de Crumel.

79. Aubert de Rocher.

80. Raoul de Granvilar.

81. Jean de Buvine.

82. Frere Raynald.

83. Jacques Duc.

84. Jean de Valbande.

85. Raimond de Farde.

86. Guillaume de Hautmenil.

87. HUGUES DE PEYRAUD : Grand-Prieur de France.

88. Raoul de Gify.

89. Imber de Saint-Josse.

90. Jean de Dansiac.

91. Jean de Livriac.

67

1307.

92. Dominique de Rivion.

93. Jean de Châteauvilars.

94. Nicolas de Sarte.

95. Matthieu d'Arras.

96. Gilles d'Ecey.

97. Raimbaud de Caron.

98. Henri d'Hercigny.

99. Raoul de Taverniac.

100. Jean de Pont-l'Evêque.

101. Jean de Tournon.

102. Matthieu de Table.

103. Simon Chrétien.

104. Gerard de Galle.

105. Foulques de Trécy.

106. Jean de Chorme.

107. Gautier de Payan.

108. Jean de Paris.

109. Gillon de Chevreuse.

110. Jean Bersée.

111. Geoffroi de Fer.

112. Elie de Jotro.

113. Baudouin de Vabe.

Εij

# 68 Histoire de l'abolition

1307.

114. Jean de Morfontaine.

115. Lambert Flaming.

116. Milon de Saint-Fiacre.

117. L'ambert de Coify.

118. Dreux de Viviers.

119. Laurent de Tarnay.

120. Jean de Poisson.

121. Jacques de Verjus.

122. Geoffroi de Goneville.

123. Henri de Sirpy.

124. Bon de Sirpy.

125. Nicolas du Menil.

126. Bertrand de Montiniac:

127. Nicolas de Trecy.

128. Raoul des Sauts.

129. Albert de Romecourt.

130: Ponce de Bonnœuvre.

131. Raoul Moiset.

132. Etienne de Romain:

133. Pierre de Montiniac.

134. Gui de Feriere.

135. Jean de Gisy.

136. Pierre de Laigneville.

137. Nicolas d'Ambian.

138. Thomas de Roquencourt.

139. Nicolas d'Agrégé.

140. Jean de Maisondieu.

Tous ces chevaliers étoient en différentes prisons à Paris & dans le voisinage, sur-tout à Melun. Ils n'étoient point tous séparés, n'y ayant pas assez de prisons pour cent quarante prisonniers; mais pour chaque endroit, il y avoit des seigneurs chargés de veiller sur eux, afin qu'aucun ne pût s'évader. On remarque que Hugues de la Celle & Guillaume de Marsilly étoient chargés de cet emploi peu honorable (a). Ils avoient sous eux des subalternes, qui néanmoins étoient aussi gens de qualité,

<sup>(</sup>a) Peu honorable! Tout emploi utile à l'état, donné par le prince, est honorable. Nous ne voulons pas qu'on nous impute cette expression plus qu'inconsidérée, que notre sidélité nous fait employer.

¥307.

puisqu'ils sont nommés dans les actes chevaliers: c'étoit Philippe Coquerel, Girard Robert, Guillaume de Bretigny, Jean de Boisemont, Imbert de Saint-Jara & Jean Pitard. Leurs appointemens étoient réglés.

Le pere tonfesseur inquisiteur de la foi.

Dupuis.

Au-dessus d'eux tous, & comme inspecteur général, étoit le confesseur du roi, Guillaume de Paris, dominicain & inquisiteur de la foi; c'étoit un homme très-savant, qui avoit toute la confiance du roi, mais aussi qui lui étoit si aveuglément dévoué, que les volontés de ce prince étoient sa loi. Tout avoit été concerté entreeux, c'ef-à-dire, entre le roi & le P. confesseur, auquel on peut joindre Nogaret, l'un des principaux ministrès, qui n'entroit pas moins dans les vues de ce prince. Le P. confesseur s'étoit rendu à Melun, où étoit le " gros des prisonniers. Là il donnoit tous ses soins à les faire bien garder, il les voyoit souvent, les entretenoit, leur infinuoit les dépolitions qu'ils

Mezerai.

devoient faire, & selon les apparences, ménageoit leur esprit pour leur faire comprendre les intentions du roi, & à quel prix ils pourroient obtenir leur liberté. Comme inquisiteur, il profitoit de leurs réponses, pour en rendre dans l'occasion, un témoignage, que cette qualité devoit rendre plus essicace (a).

Toutes ces précautions tendoient à disposer l'interrogatoire que le roi vouloit faire subir aux prisonniers, & à le rendre conforme aux idées de ce prince, qui étoit toujours pleinement convaincu des crimes des Templiers & de la corruption de l'ordre. Le tems approchant de cette formalité, il rendit publics tous ces crimes, & se fit présenter une supplique par les Parisiens, au nom du peuple François,

Dispositions
pour l'interrogatoire.
Dupuis.

1307.

par laquelle détestant les abominations

<sup>(</sup>a) Ce trait est le seul qu'un vrai François puisse desapprouver dans la conduite de Philippez le-Bel: mais c'est le crime du tems.

72

¥307.

des Templiers, on le supplioit de les poursuivre vivement. On publioit les crimes énormes de ces chevaliers, le renoncement à Jesus-Christ, leur mépris de sa croix sur laquelle ils crachoient trois sois, la permission de la sodomie, qui n'étendoit leur vœu de chasteté qu'à éviter le commerce des semmes, la préparation à ce crime par des baisers infames, ensin l'idolâtrie qui les portoit à adorer une idole dont la tête étoit dorée, & à se ceindre d'une petite corde qui avoit touché à l'idole, & qu'ils regardoient comme une amulette.

Ce fut le P. confesseur qui fut chargé de faire l'interrogatoire des cent-quarante Templiers arrêtés à Paris: il prétendoit en avoir le droit comme inquisiteur de la foi & délégué du pape. En cette qualité, il subdélégua des commissaires dans les diverses provinces du royaume, pour faire en même tems l'interrogatoire des chevaliers qui y étoient arrêtés. Afin de le rendre plus authentique,

authentique, le roi ordonna à tous les baillis & fénéchaux d'y affister, avec des seigneurs de la province.

1307.

Nous n'avons pas tous ces interrogatoires; mais par ceux qui nous restent, il est aisé de juger des autres. Ce font les interrogatoires de Paris, de Caen, du Pont-de-l'Arche, de Cahors & de Carcassone : celui de Paris commença sur la fin d'octobre, & dura presque tout le mois de novembre.

> Interroga-Dupuis. Grutler.

Cet interrogatoire, qui s'alloit faire à Paris & aux environs, étoit toire de Pale plus important, & celui dont sans doute devoit dépendre la destinée de l'ordre, puisqu'on devoit entendre cent-quarante témoins, & les confronter aux principaux Templiers, tels que le grand-maître, le grand-prieur de France, qu'on appelloit aussi le. grand-commandeur, les grands prieurs de Normandie & d'Aquitaine, & les autres chevaliers, tous des premieres maisons de France. L'inquisiteur de la foi se transporta d'abord, suivant

les apparences, à Melun, où étoit le plus grand nombre des prisonniers, tous prévenus que le roi souhaitoit qu'ils avouassent les crimes qu'on imposoit à l'ordre. Il étoit accompagné des seigneurs que ce prince avoit nommés pour assister & être présents à l'interrogatoire. Il leur lut d'abord les articles sur lesquels il alloit les interroger, en prenant leur serment qu'ils diroient tous la vérité: il les interrogea ensuite successivement.

La question.
Grutler.
L'Esprit des
loix
Vertot.

Un terrible spectacle étoit joint à cette formalité. C'étoit les instrumens de la question, dont on devoit se servir contre ceux qui ne voudroient pas dire la vérité, ou plutôt avouer de bon gré les crimes dont on les chargeoit. Sur ce que presque tous les nioient, on les y appliquoit, mais d'une saçon si rude & si violente, que les membres de plusieurs en étoient disloqués (a),

<sup>(</sup>a) Si le fait n'est pas aggravé par les historiens du tems, voilà une injustice, une cruauté, que nous ne prétendons pas excuses.

qu'ils jettoient des cris effroyables, & que les environs retentissoient de 1307. clameurs & de lamentations. Les plus fermes foutinrent long-tems ces tourmens, & n'avouerent rien, en sorte qu'on les rapporta tout brifés dans leurs prisons: plusieurs y moururent, en protestant de leur innocence & de la pureté de leur foi. Ceux qui ne furent pas si courageux, après avoir longtems souffert, céderent enfin à la douleur & avouerent une partie des fasts qu'on leur imputoit. Mais ceux qui avoient le moins de résolution, n'attendirent point qu'on les tourmentât; ils déposerent ce qu'on leur demandoit, sur-tout parce qu'on leur faisoit entendre qu'ils devoient le faire pour plaire au roi, qu'on les assuroit de l'impunité & ensuite de leur liberté. Il n'est pourtant pas évident qu'ils déposassent tous contre la vérité; car il se pourroit que le refus d'avouer ces crimes provînt de la honte d'un pareil aveu, & de la crainte du châtiment.

Telle fut la forme de cet interrogatoire; telles furent les voies de persuasion & d'exhortations dont se fervit un prêtre, un religieux, un inquisiteur de la foi, pour tirer la vérité des coupables. Une pareille procédure étoit inouie autant qu'odieuse, & elle rendit leurs dépositions extrêmement suspectes. Est-il, en effet, quelque exemple qu'on commence par donner la question à des accusés, lorsqu'il n'y a aucune preuve contr'eux, & qu'on leur fasse soussers du moins à demi-prouvé?

La question, même quand on la donne juridiquement, est toujours une voie douteuse, & produit souvent le faux aussi-bien que le vrai, la violence des tourmens triomphant de la foiblesse des hommes (a); aussi à Athenes

<sup>(</sup>a) C'est un supplice tout-à-fait inutile, puisqu'il est secret; car la justice, toujours impassible, ne châtie que pour l'exemple: il est dangereux, puisqu'il peut tourner contre

l'on n'y condamnoit que pour le crime = de leze-majesté; & lorsqu'il s'agissoit de découvrir les complices, on n'y appliquoit les coupables que trente jours après leur condamnation.

1307.

A Rome il n'étoit point de quession préparatoire; la naissance, la dignité, les emplois dans la milice en garantissoient toujours, à l'exception du crime contre l'état; & encore aujourd'hui en Angleterre, où réside le trône de la liberté, ce supplice n'est point en usage.

Voici donc ce que les cent-quarante chevaliers du Temple déposerent, après cet affreux préalable, tans ceux qui l'essuyerent, que ceux qui l'éviterent par une confession volontaire, pour se dérober aux tourmens

l'innocence. Ceux qui pensent qu'il fait partie du supplice, n'ont aucune idée de nos loix. La justice, nous le répétons, ne se venge pas du coupable: il est pris, il est mort; elle se sert seulement de son cadavre pour effrayer les méchans.

Le renoncement à Jefus-Christ & à la croix. Dupuis.

qu'ils avoient vu fouffrir à quelquesuns de leurs confreres.

Des cent-quarante Templiers inter-

Des cent-quarante Templiers interrogés, il y en eut cent-vingt-fix qui
confesserent, qu'au moment de leur
réception dans l'ordre, on les avoit
fait renoncer à Jesus-Christ, & cracher
trois sois sur la croix; ils convinrent
de l'avoir fait. Ce sont les 1<sup>et</sup>, 2<sup>e</sup>,
3<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup>, jusqu'au 23<sup>e</sup> inclusivement:
27<sup>e</sup> jusqu'au 57<sup>e</sup>: 59<sup>e</sup> jusqu'au 63<sup>e</sup>,
67<sup>e</sup>: 69<sup>e</sup> jusqu'au 77<sup>e</sup>: 79<sup>e</sup> jusqu'au
97<sup>e</sup>: 99<sup>e</sup> jusqu'au 114<sup>e</sup>: enfin le
116<sup>e</sup> jusqu'au 140<sup>e</sup>.

Il faut observer que de ces cent vingt six chevaliers, il y en eut seize qui déclarerent avoir fait ce renoncement & craché sur la croix par sorce, & les violences qu'on leur sit. Ce sont les 1<sup>et</sup>, 2, 7, 17, 52, 53, 63, 64, 68, 77, 81, 89, 103, 112, 126 & 139.

Le 64°, Pierre de Villars, déclara qu'il'n'avoit renié qu'après qu'on l'eut enfermé dans une prison un jour & une nuit. Le 68°, Matthieu du Quenoy, dit qu'on l'avoit tenu trois jours au pain & à l'eau.

1307.

Le 77<sup>e</sup>, Constantin de Biciac, déposa que pour l'y faire consentir, on l'avoit traîné avec violence par tout l'appartement.

Le 81°, Jean de Buvine, qu'il

souffrit huit jours la prison.

Le 112°, Elie de Jotro, que sur le resus, il sut battu & emprisonné; mais qu'ensin ils céderent à ces violences, qu'ils renierent Jesus-Christ, & cracherent trois sois sur la croix.

Suivant le calcul, il y eut quatorze de ces chevaliers qui ne parlerent point de ce renoncement : leur filence est d'autant plus surprenant, que les supérieurs forcerent les resusans, & que dans un ordre les regles doivent être suivies par tous sans distinction.

Le crime affreux de sodomie, dont on les accusoit, avoit trois branches; la permission de le commettre avec leurs confreres seulement, comme une

La sodomie. Dupuis. 80

¥307.

dispense du vœu de chasteté qu'ils faisoient à leur profession, & qu'on n'étendoit qu'aux femmes; des baisers infames que le fupérieur & le novice se donnoient quelquesois réciproquement, & qui étoient comme un prélude de ce crime abominable: enfin sa consommation autorisée par cette indigne licence. Cinquante-deux chevaliers déposoient expressément de cette permission; les 2, 3,5,6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 117, 18, 19, 20, 22, 27, 34, 138, 42, 43, 46, 48, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 79, 80, 83, 85,86,87,91,93,94,96, 97, 99, 101, 104, 105 & 113.

On demande avec raison pourquoi les quatre-vingt-huit autres chevaliers ne déposent point de cette exécrable permission. Quelle variété y avoit-il donc dans les réceptions?

Sur ces baisers odieux & criminels que les chevaliers donnoient au supé-

rieur qui les recevoit, & que le supérieur leur rendoit, il y eut qua- 1307. tre - vingt - deux chevaliers qui les avouerent: savoir; les 2,5,6,7, 8,9,10,11,27,30,34,38, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66; 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,75,76,77,78,79,80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 1126, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 & 140.

Il y avoit encore bien plus de variation dans cet article de leurs dépositions que dans le précédent; les uns ayant déclaré qu'il n'avoient baisé que la bouche, les autres rapportant des baisers plus horribles en différentes parties du corps, ou à nud, ou la chemise entre deux; les uns ne l'ayant

fait que par force, les autres volontairement. Le 88° témoin, Raoul de Gify, eut le courage de refuser absolument cette circonstance à sa réception, & n'y sut point contraint. Les 96° & 97°, Gilles d'Ecey & Raimbaud de Caron, déclarerent qu'on ne la leur proposa point.

A l'égard de la consommation du crime qui leur étoit permise, trois chevaliers seulement avouent s'en être servis. Les 8°, 12° & 16°, ce dernier cite le grand-maître pour son complice, & qu'ils le commirent en Chypre. Il ne s'explique point si c'étoit le grand-maître régnant, Molay ayant été élu depuis peu de tems; il y a lieu de croire que cela regardoit l'un de ses prédécesseurs.

Idolâtrie. Dupuis. Sur l'idolâtrie, le plus énorme des crimes, puisque ceux qui en sont coupables ne sont plus chrétiens, il y a soixante-huit chevaliers qui en déposent. Il résulte de leurs dépositions qu'il y avoit dans l'ordre une

idole de cuivre, en partie dorée, & en partie argentée, laquelle avoit à la place des yeux deux escarboucles, une grande barbe; & qu'elle étoit au surplus d'une figure hideuse, ayant quatre pieds, deux en avant & deux en arriere; qu'on ne la voyoit qu'aux chapitres généraux, où tous les chevaliers l'adoroient, en ôtant leurs capuchons, & en se prosternant devant elle.

On ne dit point, s'il étoit une ville fixe où on la gardât, quoique plusieurs chevaliers citent Montpellier; si elle n'étoit que dans cette seule ville, ce n'auroit donc été qu'en France que se seroit passé ce mystere d'iniquité, car il se tenoit bien ailleurs des chapitres généraux, & il falloit, ou qu'il y eût plusieurs idoles semblables, ou que l'idolâtrie ne se pratiquât qu'en ce royaume.

Il se trouve dans l'interrogatoire de Paris des cent quarante Templiers, soixante-cinq qui en conviennent, &

qui avouent l'avoir adorée. Ce font les 2, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 34, 36, 38, 42, 43, 46, 48, 57, 59, 60, 61, 62, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 109, 110, 115, 116, 118, 119, 120, 123, 124, 126, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139 & 140.

Va corde lette. Dupuis. Toup de diversité. Les uns n'ont jamais vu d'idole, les autres ne l'ont pas adorée. Plusieurs ajoutent qu'à leur réception, on leur passoit autour du corps une cordelette qui avoit touché à l'idole, & qu'on leur ordonnoit de porter toujours. Mais il s'en faut bien que ces déclarations soient uniformes. Plusieurs chevaliers ne parlent point de la cordelette, & disent qu'ils n'en ont jamais oui parler; entr'autres le 11° témoin, Théobald de Baussremont. Il n'est pas moins surprenant que

85

soixante-quinze autres témoins ne disent rien sur l'idolâtrie, ni sur la cordelette; cela fait une contradiction embarraffante.

1307.

Dupuis.

Il y a bien plus; parmi cette foule Dépositions de témoins qui s'accusoient de tant de crimes, & qui deshonoroient leur ordre, il s'en trouva quatre qui eurent le courage de le justifier; ce furent le 93°, Jean de Chtâeauvilars, le 98°; Henri d'Hercigny, le 108e, Jean de Paris, & le 117e, Lambert de Coify, qui dirent avec hardiesse qu'à leur réception, il ne leur avoit rien été proposé, ni rien dit, ni rien fait que de sage & d'honnête. On ne comprend pas comment, dans le dessein qu'on avoit d'abolir l'ordre, on inféra leurs dépositions dans l'interrogatoire; comment on leur épargna les tourmens de la question. Eurent-ils la force de la soutenir & d'y résister? ou étoit-on fatigué de la donner à tant de chevaliers? Peut-être croyoit-on avoir des preuves suffisantes.

I 307. Dépositions de Marthieu Adhemar. Dupuis.

Matthieu Adhemar, 7e témoin, déclare aussi qu'il n'avoit point vu l'idole, n'ayant jamais assisté à aucun chapitre général; mais il charge l'ordre d'un nouveau crime relatif à l'idolâtrie; il déposa que dans sa commanderie il faisoit dire trois sois par semaine la fainte messe, & qu'un supérieur le lui défendit; que troublé par une. défense qui lui causoit un grand scrupule, il se proposa d'aller à Rome pour se confesser & se faire absoudre; qu'il engagea sept autres chevaliers à faire ce voyage avec lui; il les nomme Jean de Chalancourt, Jean de Jovigny, Anedulfe de Hardiviliers, Jean de Trochincourt, Pierre de Salfante, Renier d'Argiville, & Benoît de Sommereux. Il paroît cependant qu'il ne fit point ce voyage.

Dépositions d grandmaître & des deux grandspricuts.

Il est essentiel de s'étendre sur les dépositions du grand-maître & des deux grands-prieurs de France & de Normandie, puisque c'étoient les trois principales personnes de l'ordre, & dont les aveux devoient faire plus == d'impression.

1307.

Le grand-maître, qui est le 26e témoin de l'interrogatoire, déclare qu'à sa réception on lui fit trois fois renoncer Jesus-Christ; aveu bien opposé à l'opinion qu'on avoit de sa piété, aux discours qu'il avoit tenus fur les crimes qu'on imputoit à l'ordre, & aux conversations qu'il avoit eues avec le pape, dont le pontife avoit paru si satisfait. Il paroît donc que la force des tourmens lui arracha cette confession, & peut-être encore la foiblesse qu'il eut de céder aux exhortations qu'on lui fit de contenter le roi, & aux promesses de le mettre en liberté. Il ne fit aucun autre aveu, ni sur la sodomié, ni sur les baisers infames qui en étoient comme le prélude. Il ne déclara point qu'il eût craché trois fois sur la croix, quoique ce fût un accessoire du renoncement. Il semble qu'on ne voulut pas le tourmenter davantage, & qu'on fut assez Z 307.

· satisfait de ce qu'il avoit avoué, qui en effet étoit assez horrible pour le rendre coupable, & pour faire détester tout l'ordre. Le grand-maître fut ensuite reconduit dans sa prison de Corbeil.

La déposition du grand-prieur de France, Hugues de Peyraud, qui est le 87e témoin, est bien autrement détaillée; si, comme il le semble, elle n'est pas dictée par la vérité même, îl faut, ou qu'il eût été bien épouvanté par les tourmens des précédens chevaliers, ou qu'il voulût gagner les bonnes graces du roi par des réponses si favorables au projet de ce prince. Peyraud, au reste, étoit assez âgé, avoit dans l'ordre un très-grand crédit, & y faisoit depuis long-tems les plus grandes affaires avec autorité.

Il dit donc, qu'à sa réception il renonça trois fois Jesus-Christ, & cracha autant de fois sur la croix; qu'il fit & reçut des baisers odieux; que depuis

1307

depuis que le grand-prieuré lui avoit été conféré, il avoit reçu plusieurs chevaliers en cette qualité, auxquels il avoit fait faire les mêmes choses; qu'il leur avoit permis la fodomie, comme on la lui avoit permise; que c'étoit un statut de l'ordre. Il ajouta, qu'il avoit vu l'idole à Montpellier; qu'il l'avoit adorce comme les autres, mais fictivement & n'v donnant point le consentement du cœur; feinte aussi coupable que la réalité, puisque les actions des hommes qu'ils paroissent faire volontairement, persuadent les spectateurs, & operent le même scandale.

Le prince-dauphin, grand-prieur de Normandie, qui est le 4e témoin, déclare qu'il n'avoit que douze ans lorsqu'il fut reçu, faisant entendre par-là, qu'il n'étoit pas en âge de favoir ce qu'il faisoit : qu'on lui sit renoncer Jesus-Christ, & cracher sur la croix; qu'il baisa le supérieur à la bouche seulement; enfin qu'on lui

H

790

1307.

défendit tout commerce avec les femmes, en lui ordonnant d'en avoir plutôt avec les chevaliers.

Il y a plusieurs autres dépositions qui méritent aussi d'être rapportées & discutées.

Autres dépositions. Jean de Fouley. Dupuis.

Jean de Fouley, 1er témoin, dépose, qu'à sa réception, le supérieur le mena dans un lieu fecret pour lui faire faire les renoncemens; qu'il refusa de les faire, mais qu'on l'y contraignit, en lui disant qu'il y étoit obligé, s'étant donné à l'ordre : & que se voyant trop pressé, il avoit dit le mot de nego, en l'appliquant au supérieur; sur quoi il consulta un avocat nommé Boniface Lombard, qui lui donna le conseil de faire devant l'official de Paris une protestation, par laquelle il déclareroit que l'ordre ne lui plaisoit pas.

Guillaume de Hautmenil.

Dupuis.

Le 86° témoin, Guillaume de Hautmenil, après s'être chargé de la plupart des crimes imputés à l'ordre, ajoute, qu'il en seroit sorti, s'il

n'eût craint les reproches de sa famille, qui avoit sait de si grandes dépenses pour le saire recevoir chevalier, & s'il n'eût craint encore plus, qu'on n'imputât cetté démarche à un manque de cœur. Il dit qu'il s'étoit confessé de ces crimes à l'évêque de Poitiers; sans s'expliquer sur ce que lui avoit ordonné ce prélat, qui vraisemblablement n'auroit pas dû lui permettre de rester dans un ordre, où il étoit dans la nécessité de continuer à vivre dans le crime.

Matthieu d'Arras, 95° témoin, ajoute à ses aveux, que le grand-prieur Peyraud s'entretenant avec lui des desordres de l'ordre, lui avoit dit, qu'il étoit sort décrié; que le pape & le roi le haïssoient, & qu'il falloit tâcher d'en sortir, de se sauver & d'avertir leurs amis de les imiter. Ces dispositions, qu'il allégue, où étoient le pape & le roi, sont connoître que cette conversation s'étoit tenue depuis peu.

Matthieu d'Artas. Dupuis.

1307.

H ij

7,

Jean de Pont-l'Evêque & Simon Chretien.

Dupuis.

Le 100°, Jean de Pont-l'Evêque, ayant tout avoué, excepté la fodomie, déclare qu'il s'en est confessé à un cordelier, qui lui avoit donné pour pénitence de jeûner tous les vendredis pendant un an, & de ne point porter ce jour-là de chemise: & Simon Chretien, 103° témoin, déclare, qu'il résista long-tems à son supérieur, ne voulant point absolument renoncer Jesus-Christ; qu'il céda ensin; mais que sa résistance empêcha qu'on ne le pressat sur les autres excès qu'on sai-soit commettre aux autres.

Godefroide Gonneville & Albert de Romecourt. Idem. Les dépositions de Godefroi de Gonneville & d'Albert de Romecourt méritent encore d'être considérées attentivement. Gonneville dit, que ce sur en Angleterre qu'il sur reçu; qu'il resus de faire les renoncemens; sur quoi le supérieur lui dit, qu'il n'en devoit saire aucune difficulté: que c'étoit une coutume de l'ordre, qui y avoit été introduite par le grand-maître Roncelin; que ce grand-

maître ayant été fait prisonnier par le soudan d'Egypte, n'avoit pu obtenir sa liberté, qu'en s'engageant d'assu-jettir tout l'ordre à ces renoncemens, qu'on fait en mémoire des trois renoncemens de S. Pierre.

1307.

Malgré cette raison, qui parut trèsmauvaise à Gonneville, il persista si opiniâtrément dans son refus, qu'on le reçut sans qu'il les fît, à condition seulement, qu'il ne parleroit jamais de ce qu'on lui avoit proposé : qu'il avoit tenu sa parole, malgré les remords que lui donnoit son silence; mais qu'il craignoit le grand pouvoir des chevaliers : qu'il avoit néanmoins été souvent tenté d'en instruire le roi; mais qu'il ne l'avoit point fait, pour n'être point privé du revenu de sa commanderie, qui étoit très-riche. Il ajouta, qu'il s'en étoit confessé à un chapelain de l'ordre; qu'au reste, il n'avoit jamais ouï parler de l'idole.

Romecourt dépose qu'on lui pro-

posa les renoncemens; qu'il resusa de les faire, & qu'on n'y insista pas, en considération de son âge, qui, selon les apparences, n'étoit pas sort avancé.

Autres
articles de
l'interrogatoire.
Dupuis.

Tel est le célebre interrogatoire des cent-quarante Templiers arrétês à Paris. L'inquisiteur le sit depuis le 14 octobre, jusqu'à la mi-novembre, à trois reprises, comme délégué du pape, quoiqu'il ne le fût point nommément pour cette affaire; mais le roi prétendoit que le pouvoir de cet ecclésiastique s'y étendoit. Il étoit assisté de plusieurs personnes que le roi avoit nommées, & de trois notaires. Cette procédure se fit à Paris, à Melun & dans tous les environs. Outre les quatre articles compris dans les dénonciations des deux Templiers apostats, on avoit donné plusieurs autres articles, sur quoi l'inquisiteur devoit les interroger, mais si ridicules qu'on a presque honte de les rapporter.

Mezerai.

On les accusoit de faire brûler les corps des chevaliers morts, & d'en faire avaler les cendres à ceux qu'on recevoit; de faire rôtir les enfans que les chevaliers auroient d'une fille, & d'en prendre la graisse pour en frotter deur idole, sans avoir fait baptiser ces enfans; de ne point entrer dans la chambre d'une femme en couches, & si par hasard ils y entroient, d'en sortir au plutôt à reculons; de s'assembler dans une cave obscure, où étoit l'idole; de lui offrir des facrifices; d'y introduire des femmes, & ensuite d'éteindre les lumieres, & de se mêler indifféremment hommes & femmes, comme on le reprochoit aux premiers chrétiens, & comme on l'a reproché à toutes les nouvelles sectes.

Ces actions étoient bien opposées à leur aversion pour le sexe, & aux crimes contraires qu'on leur imputoit: mais lorsqu'on a commencé à hair & persécuter un corps ou une communauté, on grossit toujours les

I 307. Gaguin.

Paradin.

¥307.

accusations; ce qui sert plus à les disculper qu'à les charger. On ne trouve dans l'interrogatoire aucun vestige de ces imputations frivoles.

On leur reprochoit encore d'avoir volé le trésor royal, & d'avoir été en intelligence avec les Sarrazins contre S. Louis dans sa croisade. On n'en voit rien aussi dans la procédure; d'ailleurs, cette croisade s'étant saite en 1248, soixante ans auparavant, aucun des chevaliers qui vivoient alors ne pouvoit avoir eu part à ce crime, dont on a en esset accusé l'ordre avec assez de réalité, à cause des dissérens intérêts qu'ils avoient à discuter avec les princes, tant chrétiens qu'insideles.

Interrogacoires des provinces, Dupuis, Dans le même tems que se faisoit à Paris l'interrogatoire, dont nous venons de rendre compte, on en faisoit de semblables dans toutes les provinces, le roi ayant envoyé ses ordres à tous les baillis & sénéchaux. L'inquisiteur, de son côté, avoit subdélégué des commissaires pour faire

ces interrogatoires, quoiqu'il foit contre les regles qu'un délégué puisse subdéléguer : mais il passoit par-dessus, se sentant appuyé du roi, & sans doute ne faisant qu'exécuter les ordres de Philippe. On observa, pour ces interrogazoires, les mêmes formalités qu'à ceux de Paris; d'où l'on doit conclure que les appareils de la question, & sans doute les tourmens contre les réfractaires, y furent également employés. Les officiers du roi y assisterent, avec les témoins nommés pour y être entendus par les commissaires. Nous n'avons que huit de ces interrogatoires: favoir; ceux de Caen, du Pont-del'Arche, de Cahors, de Carcassone, de Beaucaire, de Troyes, de Bayeux & de Bigorre. On ne peut douter que ceux des autres provinces ne fussent dans la même forme.

Ce furent les religieux Dominicains Interrogatolà qui l'inquisiteur avoit envoyé ses pouvoirs, qui firent l'interrogatoire à Caen, en présence de Hugues du Châtel &

re de Caen. Dupuis.

d'Enguerrand de Viliers, chevaliers, que le roi avoit nommés pour y assister.

Il y avoit treize chevaliers du Temple qui avoient été arrêtés en cette ville, & qu'on tira des prisons pour être interrogés par ces religieux Dominicains, qui promirent aux accusés la miséricorde de l'église, en même tems que les députés du roi les assuroient de la remise des peines temporelles.

Les appareils de la question, qui étoient présents à leurs yeux, déterminerent les douze premiers qu'on interrogea, à tout avouer, excepté l'idolâtrie, dont ils déclarerent n'avoir aucune connoissance, assurant de n'avoir point vu l'idole. Ils convinrent cependant qu'on leur avoit donné à chacun une cordelette, sans qu'on leur expliquât l'usage qu'ils en devoient faire.

Le 13<sup>e</sup> chevalier ne voulut rien confesser. On l'appliqua aussi-tôt à la question; & au milieu des tourmens

99

on lui renouvella la promesse du pardon & une grace entiere. Alors ne pouvant sans doute soutenir la rigueur du supplice, il imita ses confreres, & sit les mêmes aveux.

Nous n'avons pas d'autres détails de cet interrogatoire.

Celui du Pont-de-l'Arche en a encore moins. Il y avoit dix Templiers. Ils furent interrogés en présence de Pierre de Hangert, bailli de Rouen, & de quelques autres gentilshommes: ils firent sans doute par les mêmes voies les mêmes confessions que ceux de Caen; parlant très-obscurément sur l'article de l'idolâtrie, mais convenant de la cordelette.

On fait les noms des sept Templiers qui furent interrogés à Cahors, en présence de Jean d'Areillan, chevalier, & de deux notaires: ils s'appelloient Renaud & Pierre de Teyac freres, Bernard de Cazal, Etienne Sommelin, Gui Cocha, Bernard de Yelas & Guillaume Arnaud. Ils con-

> I ij 673835A

1307

Du Pent de-l Arche. Dupuis.

De Cahors.

Dupuis.

vinrent tous d'avoir renié Jesus-Christ; d'avoir fait & souffert des baisers criminels, quoiqu'avec des circonstances plus ou moins fortes. Ils avouerent que la sodomie leur avoit été permise; Arnaud même déclara, que le supérieur qui le reçut avoit abusé de lui. Cet affreux témoignage est d'autant plus concluant, que la force ne pouvoit l'obliger à le faire.

De Carcas-

On entendit à Carcassone six Templiers; il est nécessaire de détailler les dépositions des deux premiers; parce que tout horribles qu'elles sont, il semble qu'elles respirent la vérité.

Jean de Cassagne. Dupuis. Le 1<sup>er</sup>, Jean de Cassagne, commandeur de Nogarede, dépose, que s'étant présenté pour être reçu au chapitre qui se tenoit auprès de Pamiers, on députa deux chevaliers pour l'interroger. Ils lui demanderent, s'il vouloit entrer dans l'ordre. Il répondit assirmativement. Ils retournerent porter sa réponse, & deux autres vinrent lui dire, qu'il demandoit une chose

très-importante & pour lui de difficile exécution, parce que les statuts de l'ordre, duquel il ne voyoit que l'extérieur, n'étoient pas aisés à observer. Ce discours n'ayant point rebuté Cassagne, on le sit entrer dans une salle où étoit le supérieur, accompagné de dix chevaliers.

Ce supérieur tenoit un livre, sur lequel (après lui moir encore demandé s'il desiroit entrer dans l'ordre) on lui fit mettre la main, & jurer qu'il n'avoit aucun empêchement qui fût contraire à fa réception, comme dettes, mariage, ou quelqu'autre engagement. Ayant répondu que non, le supérieur lui fit promettre, tant à Dieu qu'à tout l'ordre, qu'il leur obéiroit aveuglément. On le fit ensuite jurer qu'il vivroit dans l'ordre, sans avoir aucun bien en propre, qu'il garderoit la chasteté, & qu'il croiroit en un feul Dieu créateur, qui n'étoit point mort, & qui ne mouroit point.

Le supérieur prit ensuite un man-

I iij

102

1307.

teau de l'ordre, & le mit sur les épaules de Cassagne; un prêtre de l'ordre lisant le pseaume, Quàm bonum & jucundum. Après quoi le supérieur le baisa à la bouche, se coucha sur le banc où étoit assis Cassagne, qui baisa le supérieur à l'anus par-dessus ses habits, & les dix chevaliers baiserent Cassagne au nombril.

Alors le supérieur tira d'une boîte une idole de cuivre qui avoit la figure d'un homme; il mit Cassagne sur un cossre, & dit à l'assemblée en montrant l'idole: Messieurs, voici un ami de Dieu, & qui lui parle quand il veut; rendez-lui grace, de ce qu'il vous a introduits dans cet ordre, où vous avez desiré d'entrer avec tant d'ardeur, & sur quoi il a rempli vos desirs.

Aussi-tôt tous les chevaliers se mirent à genoux : on éleva un crucifix ; à cette vue ils adorerent trois sois l'idole, le crucifix leur servant de signe comme quoi ils le renonçoient; & à chaque adoration de l'idole, ils

crachoient sur le crucifix. Le supérieur donna au récipiendaire une ceinture de fil, & lui permit la sodomie avec les autres chevaliers seulement. Il le mena ensuite dans une chambre voisine, où il le revêtit des habits de l'ordre, en lui donnant les leçons pour savoir se comporter à l'église, à la guerre, & à la table; lui enjoignant de porter toujours sur lui la ceinture de fil. Cassagne ajouta, qu'il vit le même jour un autre chevalier reçu de la même façon : ce qu'il a vu observer depuis en plusieurs autres réceptions. Il déclare s'être confessé de toutes ces horreurs au jubilé de 1300.

Gausseran de Monpezat reconnoît, qu'à sa réception dans l'ordre, le supérieur lui montra une idole barbue, qui avoit la figure d'une marionnette, & un crucifix; qu'il lui fit adorer l'idole, & cracher trois sois sur le crucifix, en lui disant que c'étoit la coutume de l'ordre: qu'ensuite Monpezat sit tous les baisers insames au supérieur, qui I iv

Déposition de Monperat Dupuis.

lui permit la fodomie avec ses confreres pour éviter le commerce des semmes, sunesse à la réputation, & pour pouvoir résister aux chaleurs extraordinaires de la Palestine. Ce supérieur lui donna aussi une ceinture qu'il tira d'une boîte, & lui ordonna de la porter toujours sur lui.

Les quatre autres chevaliers, Raimond Rubbé, Guillaume Bos, Arnaud Sabatier & Pierre de Mossie, déposerent aussi les mêmes faits, à quelques circonstances près. Il y en eut un seulement qui ajouta, que le supérieur en montrant l'idole avoit proséré ces paroles arabes: Sarrazin y Alla, qui signifient, le Sarrazin à Dieu.

Interrogatoite deBeaueaire. Dupuis.

Dans la sénéchaussée de Beaucaire on avoit arrêté quarante-cinq Templiers: savoir; cinq chevaliers, un prêtre & les autres freres servans ou aspirans. Le député du roi s'appelloit Odoard de Molinier. Les chevaliers & les freres servans avouerent tout, & sur-tout le renoncement à Jesus-Christ,

de l'Ordre des Templiers. 105 que les supérieurs traitoient d'abuseur.

Ils avouerent encore, qu'ils avoient une fois adoré l'idole dans un chapitre provincial, & l'un d'eux dit, que

c'étoit la coutume de l'ordre.

Le prêtre déclara que le supérieur qui le reçut lui défendit de confacrer l'hostie en disant la sainte messe, & qu'il lui en avoit fait faire serment; ce qu'il n'avoit pas observé toujours, consacrant en son cœur & disant tous bas les paroles facramentales. Les chevaliers qui communioient dans les églises de l'ordre ne recevoient donc que des hosties non consacrées. Quelques-uns des cheveliers interrogés à Beaucaire en convinrent.

Onze chevaliers arrêtés dans le Bigorre. Bigorre, interroges devant le sénéchal de cette province, & devant Bernard Agassa, chevaliers, députés du roi, confesserent que le supérieur les contraignoit de cracher sur la croix, d'y renoncer, & même de la rejetter avec le pied; ce qu'ils ne voulurent pas faire. Du reste, ils avouerent tous les crimes

1307.

Dans le Dupuis

1307.

imputés, excepté la sodomie, qu'un seul reconnoît lui avoir été permise, convenant de l'avoir lui-même aussi permise à un autre chevalier. Cet interrogatoire sut signé d'un notaire, d'un témoin, & de Monpezat, chevalier du Temple.

De Bayeux. Dupuis.

A Bayeux ce sut l'inquisiteur qui, en novembre, après l'interrogatoire de Paris, s'y transporta & entendit cinq chevaliers du Temple qui y avoient été arrêtés.

Leurs dépositions surent assez conformes à celles de Paris. Radulse de Gify, l'un d'eux, ajouta, qu'encore qu'il eût un prieuré dans l'ordre, il n'y avoit jamais vu pratiquer l'idolâtrie; qu'il ne savoit point que la cordelette qu'on lui avoit donnée, eût touché à l'idole. Il se jetta ensuite à genoux & demanda pardon en présence de toute l'assemblée. On sit signer l'interrogatoire par deux notaires.

De Troyes. Idem. De Bayeux, l'inquisiteur alla à Troyes, où en présence du bailli & de deux gentilshommes, il reçut les dépositions de plusieurs chevaliers du

Temple. Il y est dit que deux avouerent sans contrainte tous les faits sur 13
lesquels on les interrogeoit, excepté
l'idolâtrie: ils convinrent même de la
permission de la sodomie, en déclarant
n'en avoir jamais usé. Ils surent recollés deux jours après, & ne changerent
rien à leurs dépositions.

Admonestés de se reconnoître, ils verserent des larmes, se mirent à genoux & demanderent pardon.

Outre les crimes que tous ces chevaliers avouoient dans ces divers interrogatoires, ils convenoient de l'avidité de l'ordre pour s'enrichir & s'agrandir à quelque prix que ce fût. Dans l'interrogatoire de Beaucaire, ils déclarerent que depuis quarante ans seulement dans cette province, ils avoient acquis pour 1 1000 livres de fonds; somme prodigieuse pour ce siecle.

De Troyes, l'inquisiteur passa dans Me Trois-Evêchés, & y interrogea chés. Du des chevaliers qui y avoient été arrêtés.

Metz & les Trois - Evêchés. Dupuis. x307·

Ils étoient Allemands. Selon les apparences, on n'employa point les voies de rigueur. Ils ne confesserent rien; au contraire, ils déclarerent qu'à leur réception, il ne s'étoit rien passé que de bon & de saint. L'inquisiteur sur obligé de le mander au roi; ce qui ne dut pas trop lui plaire, parce qu'il les croyoit tous coupables.

Examen des inverrogatoires,

Tels sont les interrogatoires qui font parvenus jusqu'à nous. On doit présumer que ceux des autres sénéchaussées du royaume, dans lesquelles on avoit observé les mêmes formes, & sur-tout la voie de la question, étoient à peu près semblables : ce qui feroit présumer que cet ordre si fameux étoit composé de scelérats, qui étoient en même tems déistes, sodomistes & idolâtres, quoique ces qualifications solent en quelque forte incompatibles, sur-tout la premiere & la derniere; d'ailleurs le déisme étant fondé sur la loi naturelle, il réprouve & condamne tous les crimes; il ne peut jamais convenir avec

l'idolâtrie ; il a en horreur le vice épouvantable dont on accusoit les Templiers, & qu'ils avouoient avec une sorte de facilité.

1307.

Il n'est donc pas surprenant qu'un ordre déja décrié par fon luxe & fon orgueil, fût en horreur au roi, lorsqu'il le crut convaincu de ces crimes affreux, & qu'il fût déterminé à l'abolir. Il ne l'est pas davantage, que ces crimes étant publiés, toute la France donnât dans le sentiment du roi, & que les Templiers fussent devenus l'objet de l'abomination publique.

Mais en approfondissant les circonstances de ces interrogatoires, on ne peut s'empêcher de douter de la vérité & de la fincérité de la plupart des dépositions.

Premiérement, y eut-il jamais une Conjectures procédure moins réguliere? Parce Pinnocence qu'on soupçonne un grand ordre, si des Temsaintement établi & qui a rendu de si grands services à la chrétienté, on commence par employer la violence,

## 110 Histoire de l'abolition

x307.

en condamnant tous les chevaliers qu'on fait arrêter prisonniers sans aucune sorme de justice, en les enfermant tous dans d'obscures prisons.

En fecond lieu, l'on n'avoit point d'autres preuves de leurs crimes pour les traiter si ignominieusement, que le oui-dire d'un condamné à mort, & les dénonciations de deux apostats de l'ordre, repris de justice, dignes eux-mêmes du dernier supplice, & qui, instruits des dispositions du roi, sont pour sauver leur vie, une accufation dépourvue de toute vraisemblance, & à laquelle on devoit avoir d'autant moins d'égard, que leurs crimes avérés & le péril évident où ils étoient, les rendoient incapables de déposer, & recusables de plein droit.

En troisiéme lieu, on mettoit à profit l'étonnement & la terreur subite dont tous les chevaliers surent frappés, en se voyant liés & garottés, tremblans pour leur vie, & persuadés qu'on les vouloit tous exterminer.

Quatriémement, au moment de l'interrogatoire, on exposoit à leurs yeux 1307. les instrumens de la question; on les menaçoit d'y appliquer ceux qui ne voudroient pas avouer les crimes qu'on leur imputoit; on faisoit plus, on les y appliquoit en effet, & l'on tiroit par la force des tourmens une confession qui les couvroit d'infamie, & à laquelle on ne doit point ajouter foi, puisque personne ne doit être écouté, lorsqu'il veut périr en déposant contre soi-même. Quelle conduite envers des gens de qualité, ennemis des souffrances, qu'on exhortoit à se déclarer coupables pour plaire au roi, auxquels on promettoit l'impunité, & qui se persuadoient qu'après leurs aveux, dont ils ne prévoyoient pas les conséquences, on les remettroit en liberté, en leur infligeant des peines pécuniaires qui retomberoient sur tout l'ordre!

Enfin, que doit-on penser de tant de variations, & même de tant de con-

tradictions, dont sont remplies les dépositions des chevaliers? Les uns, quoiqu'en petit nombre, ne veulent rien avouer, ou déposent à décharge : les autres, & le plus grand nombre, conviennent de l'apostasse, sans rien dire de la fodomie, ni de l'idolâtrie: quelquesuns n'en ont point entendu parler. Chaque déposition est presque différente. Si c'étoit un statut de l'ordre. comment les réceptions n'ont-elles pas été uniformes? y a-t-il quelque exemple que dans un ordre, dans une communauté religieuse, on n'observe pas les mêmes cérémonies envers tous ceux qui y entrent? & ne leur explique-t-on pas à tous également les regles & statuts? Il est donc évident, Telon ces interrogatoires, qu'il n'y avoit ni regle, ni statut général qui établît tous ces crimes, qui les imposât, qui fût connu à tous les chevaliers, & que tous ceux qui firent ces aveux généraux, pouvoient ne les avoir faits que pour se soustraire aux tourmens. Mais

## de l'Ordre des Templiers. 113

Mais d'un autre côté, on ne peut pas dissimuler deux choses : la premiere, que tant de dépositions & d'a- Conjectures veux uniformes ne fassent un grand préjugé contre l'innocence des Templiers. Quoi! tant de seigneurs & de gentilshommes, le grand-maître lui-même, les grands-prieurs, les commandeurs qui dans les combats voyoient la mort de si près, qui même l'affrontoient si souvent, auront eu assez peu de cœur & tant de lâcheté, de se charger & de charger leur ordre d'infamies & d'abominations, dans la vue d'éviter un supplice passager, qui, après tout, ne pouvoit pas aller à la mort! Au mépris de la religion, ils auront parlé contre leur honneur & la vérité, ce qu'à peine auroient fait des femmes délicates & élevées dans les délices!

La seconde chose à observer, c'est ·qu'il y a un grand nombre de chevaliers qui, dans leurs dépositions, parlent de certaines circonstances de

1307. Templiers.

## 114 Histoire de l'abolition

¥307.

leur fait, qui leur étoient absolument personnelles, & qui donnent à ces dépositions une certitude presque physique, qui les rend comme démontrées. En effet, qui les obligeoit à rapporter ces infamies qu'on ne leur demandoit pas, qu'ils pouvoient taire, & qui aggravoient leur crime, en les chargeant de honte & d'opprobre? Dirat-on que par une complaisance horrible pour le roi & pour les commissaires, ils auront voulu se rendre infames, déshonorer l'ordre & inventer des faits qu'on auroit pu vérifier? C'est ce qui est contre toute vraisemblance, & ce qui ne permet pas de douter de la réalité & de la fincérité de leurs aveux, quelqu'inutiles & quelqu'affreux qu'ils soient; car au reste ils citent des époques, des témoins & des particularités qui ne font que trop convaincantes.

Résultat de l'examen. Que résumer de tant de contrasses? que tout l'ordre sut corrompu? Il y a trop de preuves du contraire. Qu'il

he le fut point du tout? Il n'y en a pas moins qui établissent la corruption de quelques chevaliers. Il faut donc convenir qu'il n'y avoit point d'uniformité dans l'ordre; que dans les différens chapitres des provinces, il y avoit des statuts, des coutumes, des usages contraires, qu'on ne peut attribuer à l'ordre entier. On verra dans la suite, par les relations des autres états de l'Europe, où l'ordre du Temple étoit établi & avoit aussi de grands biens, qu'il y avoit la même variété, & que dans quelques-uns de ces royaumes, plusieurs chevaliers étoient coupables, mais que la plupart étoient innocens.

Presqu'en même tems que le roi Philippe-le-Bel faisoit arrêter en France les Templiers, ils le furent tous à peu près de la même sorte dans les autres états, en consormité des lettres que ce prince avoit écrites aux souverains, & des avis qu'il leur avoit donnés de leurs crimes, dont il prétendoit avoir

Tous les Templiers arrêtés en Europe. Dupuis. Grutler. Fleuri.

K ij

I 307.

acquis des preuves certaines. Ces princes ajouterent foi aux lettres de Philippe par le grand respect qu'ils avoient pour le roi & pour la couronne de France, qui jouissoit alors d'une si grande considération en Europe, qu'elle onnoit le ton aux autres puissances: mais ils y étoient d'ailleurs extrêmement disposés par l'insolent orgueil des chevaliers, qui ne gardoient point les ménagemens qu'on doit aux souverains, & qui les avoient presque tous offensés. Un esprit d'intérêt pouvoit y contribuer encore: ces princes comprenoient que l'intention du roi & celle du pape étoit d'abolir un ordre trop hautain & trop riche, qui avoit par-tout des biens immenses; & chacun se flattoit de profiter d'une partie de ses dépouilles.

Les chevaliers furent donc arrêtés dans tous les états, non pas tous en 1307, comme en France, l'éloignement ne le permettant pas, & chaque souverain ayant des mesures à prendre

pour y parvenir; mais successivement dans cette année & les années suivantes. On va rapporter par anticipation, à cause de la conformité de la matiere, de quelle maniere les choses se passerent dans chaque état.

Sicile. Les mêmesi

I 307.

La Sicile fut le premier état où l'exemple de la France fut suivi, & où tous les chevaliers du Temple surent arrêtés. Charles d'Anjou, second du nom, en étoit roi, & vivoit dans la plus grande union & dans la plus parsaite intelligence avec le roi Philippe-le-Bel, dont il étoit cousin germain.

Ce royaume de Sicile avoit été fondé par Charles I. d'Anjou, frere de S. Louis, qui en avoit été investi par le pape Urbain IV, après l'avoir conquis sur Mainfroi de Souabe. Cette conquête comprenoit le royaume de Naples & l'Isle de Sicile; Charles I y joignit les comtés de Provence, de Forcalquier & de Piémont, qu'il possédoit à cause de Béatrix d'Ar-

## 118 Histoire de l'abolition

ragon sa semme qui en étoit héri-

Charles II étoit l'un des plus grands & des meilleurs rois de l'Europe; & quelque desir qu'il eût de plaire au roi de France, on doute s'il feroit entré dans ses vues à l'égard des Templiers, s'il n'avoit pas eu contr'eux des sujets de plainte, qu'il ne pouvoit pas dissimuler, & pour lesquels il les voulut punir.

Pour comprendre ce différend, il faut se rappeller que Charles I d'Anjou ayant conquis sur Mainfroi le royaume de Naples & l'Isle de Sicile, on les appelloit les Deux-Siciles; le premier, la Sicile en deçà du Far, & le second, la Sicile en delà. Rien n'étoit plus g and que cet établissement, si les François avec qui le roi l'avoit fait, eussent gardé avec les peuples vaincus la modération que leur prescrivoient la religion & la politique. Mais incapables de se contraindre, ils traiterent insolem-

ment les Italiens, & les irriterent par les galanteries qu'ils eurent avec leurs 307femmes. Le ressentiment des maris fut l'origine des Vêpres Siciliennes, où tous les François furent égorgés; après quoi ces peuples se mirent sous la domination du roi d'Arragon, qui s'empara de l'Isle de Sicile.

Ce fut la fource d'une longue & fanglante guerre entre les rois Charles I & II d'une part, & les rois d'Arragon, de l'autre : les premiers firent tous leurs efforts pour reconquérir l'Isle de Sicile. Au commencement de ce siecle Charles II, qui avoit succédé à son pere, débarqua dans cette isle avec un gros corps de troupes; il attaqua Frédéric d'Arragon qui la possédoit, & portoit le nom de roi de Sicile. Frédéric implora le secours du grand-maître du Temple, qui étoit alors le célebre Roger. Il se trouvoit en Grece, où comme dans les autres parties de l'Europe, l'ordre possédoit de grands

## T20 Histoire de l'abolition

¥307.

biens. Frédéric lui fit compter une grosse somme d'argent, appas auquel les Templiers ne résistoient point. Le grand-maître passa dans l'isle avec un grand nombre de ses chevaliers, & les foldats qu'ils tenoient à leur folde : les troupes de Charles ne purent résister à cette vaillante milice, qui les chassa de l'isle, & affermit Frédéric sur le trône de la Sicile, qu'on commença d'appeller Trinacrie, parce qu'on continuoit d'appeller Charles, roi de Sicile, quoiqu'on ne dût plus l'appeller que roi. de Naples, puisque ni lui, ni sa postérité, ne purent jamais recouvrer l'Isle de Sicile.

Outré de ce mauvais succès, Charles devint l'ennemi mortel des Templiers; il s'empara de toutes les commanderies qu'ils avoient dans le royaume de Naples, d'où ils surent expussés; & c'étoit avec justice, puisqu'il étoit inouï qu'un ordre, établi par les biensaits de tous les princes chrétiens,

chrétiens, eût osé par un vil intérêt, renoncer à une neutralité qui étoit, pour ainsi dire, de droit divin, & faire la guerre à un de ses bienfaiteurs.

1307.

Les choses étoient dans cette situation, lorsque Charles recut les lettres du roi Philippe-le-Bel, avec toutes les instructions & tous les mémoires des crimes des Templiers, avec les projets que faisoit ce prince contr'eux, & l'invitation pressante de l'imiter. Le roi Charles s'y conforma fans balancer: il restoit peu de Templiers dans ses états d'Italie; ainsi ce ne fut que dans la Provence, le Forcalquier & le Piémont, qu'il envoya ses ordres sur le modele de ce qui s'étoit passé en France. Ils furent tous arrêtés le 24 janvier avant Pâques. On leur fit presque aussi-tôt subir l'interrogatoire, & l'on ne peut douter qu'on n'y ait observé les mêmes formalités & les mêmes violences. On dit qu'ils confesserent tous les crimes qu'on leur imputoit. Comme on n'a point ces interroga-

### 122 Histoire de l'abolition

1307.

toires, on n'en peut affirmer la vérité: mais il est vraisemblable que les tourmens firent sur ces infortunés la même impression que sur ceux qui avoient été interrogés en France.

En Italie. Dupuis.

Dans le reste de l'Italie les Templiers n'avoient de grands établissemens que dans l'état de l'Eglise, en Toscane & dans le Milanois. Tous les chevaliers y furent arrêtés au mois de novembre. Mais les interrogatoires n'y furent faits qu'en février & mars avant Pâques, lorsque le pape y eut envoyé ses ordres. Ce furent les évêques qui interrogerent les chevaliers, & l'on y mit ausli en usage les instrumens de , la question, pour les forcer à dire la vérité. A Ravennes, ce fut l'archevêque de cette ville qui fit les procédures, & l'on assure qu'ils avouerent tous les crimes. Plusieurs firent les mêmes aveux à Bologne; mais il y en eut aussi un grand nombre qui les nierent avec fermeré.

En Toscane & dans le Milanois,

les archevêques de Florence & de = Pise instruisirent les procès avec les 1307. commissaires du pape. Les interrogatoires qu'ils firent, eurent le même succès qu'à Ravennes. Ils dresserent des procès-verbaux en forme d'enquêtes, & y comprirent les dépositions de plusieurs témoins étrangers, qui chargerent les Templiers de plusieurs crimes, dont ces témoins avoient connoissance par eux-mêmes, ou par la commune renommée.

On dit même que plusieurs chevaliers se trouverent convaincus par leur propre confession, de diverses hérésies, au-delà de tous les chefs horribles dont on les accusoit; comme de nier la virginité de Marie, l'invocation des Saints, l'innocence de Jesus Christ, qu'ils soutenoient n'avoir été qu'un faux-prophete, puni avec justice; le faint sacrifice de la messe, où il étoit défendu de consacrer : mais on ne peut pas dire que ce fussent des délits nouveaux; la plupart sont compris

B. Zovins.

dans les interrogatoires de France. D'ailleurs le déisme, l'idolâtrie & la sodomie n'excluoient-ils pas tous ces crimes inférieurs.

En Angleerr ·. Dupuis. Voyingan.

Edouard II regnoit depuis peu en Angleterre: c'étoit un jeune prince d'un génie médiocre, livré aux plaisirs & à ses favoris, avide d'argent aussi bien qu'eux: il entra dans toutes les vues que lui inspiroient les lettres du roi de France : il attendit pourtant les commissions du pape pour ses évêques; & ce ne fut que le 6 janvier 1307, qu'on comptoit 1308, qu'il fit arrêter tous les chevaliers du Temple qui étoient dans son royaume. Ils furent conduits en diverses prisons, & interrogés successivement; mais quoiqu'ils avouassent plusieurs excès qui ne marquoient que trop leur libertinage & la corruption de l'ordre, leurs réponses étoient contraires à celles que contenoient les interrogatoires faits en France.

On ne se pressa pas tant en Alle-

magne. Venceslas y étoit roi des Romains; tout occupé de la volupté, & fur-tout de celle de la table, il

1307. En Allemagne. Dupuis.

s'embarrassoit peu des affaires de la religion. Les électeurs & les autres princes de l'Empire n'étant point ani-

més par leur chef, ne firent pas une attention bien sérieuse aux lettres du roi de France. Ils suspendirent les

procédures, & attendirent de plus pressantes sollicitations de la part du

pape.

Le comte de Flandres Robert III. de la maison de Bethune, quoique vassal de la France & excité par les lettres de son roi, écrites de Melun le 26 mars avant Pâques, imita ces princes, & l'on ne voit pas qu'il ait procédé avec rigueur contre les Templiers.

Il y avoit quatre monarchies en- En Espagnes core subsistantes en Espagne, la Castille, l'Arragon, le Portugal & la Navarre. Comme Louis, fils ainé de Philippe-le-Bel, étoit roi de Navarre

Idem.

En Flandres, Dupuis,

L iij

du chef de la reine Jeanne sa mere, on ne peut douter que les ordres de Philippe ne sussent suivis en Navarre avec autant de sévérité qu'en France: mais il y a bien de l'apparence qu'il y avoit peu de Templiers en Navarre, royaume pauvre, de peu d'étendue, & dont les rois n'avoient pas été en état de donner de grands biens à cet ordre.

Il n'en étoit pas de même en Caftille, en Arragon & en Portugal; fur-tout en Castille, royaume alors très-riche & très-peuplé. D. Fernand IV, roi de Castille, D. Jayme II, roi d'Arragon, & D. Denis, roi de Portugal, comprirent assez les desseins du roi de France, & les avantages qu'eux-mêmes pourroient retirer de l'abolition des Templiers: ils ne les aimoient guère plus que ce prince, l'ordre du Temple étant dans tous les états comme indépendant des souverains, & les croisant souvent par son orgueil & ses richesses. Ils ne se hâterent

pas cependant, ils voulurent voir quel cours prendroit un si grand projet dans le reste de l'Europe; conduite qui convenoit à cette nation, qui allie la prudence avec la lenteur : ils ne laifserent pas de faire leurs dispositions pour agir contre les Templiers lorsque l'occurrence seroit favorable.

C'étoit en Chypre qu'étoient les En Chypreplus grandes difficultés. Les grandsmaîtres y avoient établi le chef de l'ordre, après la funeste catastrophe du siège d'Acre; ils y possédoient plusieurs places, & entr'autres Nimove, ville maritime, à quelques lieues de Nicosie, capitale du royaume. C'étoit à Nimove que le grand-maître faisoit sa résidence; il y tenoit une cour superbe, & avoir dans le port plusieurs vaisseaux armés en guerre, avec lesquels les chevaliers parcouroient toutes les échelles du Levant. attaquoient les flottes du foudan, & n'y rentroient point sans un riche butin. Les Templiers étoient donc si

Dupuis. Chevreau. Ningis. Feuri

1307.

L iv

puissans dans cette isse, qu'ils y balançoient le pouvoir & l'autorité du roi de Chypre, qui les craignoit & n'osoit se commettre avec eux.

La maison de Lusignan regnoit en Chypre, depuis l'an 1191. Elle étoit originaire de France, & avoit toujours été dans la plus grande union avec cette couronne. Ainsi l'on ne peut douter que les lettres du roi Philippe n'y sussent reçues avec joie, & qu'on ne se proposat de s'y conformer: l'exécution d'ailleurs convenoit aux intérêts de cet état.

Hugues IV, fils du roi Henri II, étoit alors roi de Chypre: mais fon bas-âge ne lui permettant pas de gouverner, la puissance étoit entre les mains d'Amauri, prince de Tyr, premier prince du sang, & régent du royaume. Amauri étoit un bon prince, mais d'un génie borné, & que les grandes affaires embarrassoient. Il s'étoit souvent commis avec le grandmaître du Temple Gaudin, qui avoit

fait diverses entreprises sur l'autorité du régent, & l'on ne sait si Molay, successeur de Gaudin, ne les avoit point soutenues; car on voit une lettre du régent au pape Clément V, peu de tems après son élection, contenant des plaintes très-vives contre l'ordre des Templiers: ce qui n'avoit pas disposé ce pontise en leur saveur.

Le régent applaudit aux lettres du roi de France, sur-tout lorsqu'il eut reçu celles du pape, qui l'instruisoit de tout ce qui s'étoit passé en Occident, & lui adressoit une bulle pour faire arrêter en un même jour tous les Templiers. L'embarras du régent fut d'en venir à l'exécution. Les procédures faites en Europe avoient déja transpiré. Tous les chevaliers se tenoient sur leurs gardes, & s'étoient presque tous retirés à Nimove, où ils étoient en armes, & où ils s'étoient fortifiés : ce fut donc une nécessité pour le régent de surseoir à l'exécution de la bulle, jusqu'à ce qu'il eût pris

Digitized by Google

130 Histoire de l'abolition, &c. de justes mesures pour le succès.

1307.

Tous les Templiers se trouverent donc arrêtés dans presque tous les royaumes de l'Europe à la fin de cette année, & le pape y contribua, non pas d'abord, car il se passa entre lui & le roi de France des altercations qui penserent être favorables à l'ordre poursuivi. C'est ce qu'il faut à présent expliquer, n'ayant fait mention de la façon dont ils furent arrêtés dans tous les états, que par anticipation, & pour ne pas interompre le fil de l'histoire. Nous la reprenons au tems où le pontife apprit les interrogatoires faits en France, & à la faisse des biens des Templiers.

Fin du premier Livre.







# HISTOIRE

## DE L'ABOLITION

DE LORDRE

DES TEMPLIERS.

#### LIVRE SECOND.

E pape apprit bientôt tout ce qui s'étoit fait en France. Il ne fut point surpris qu'on eût arrêté en un même jour tous les Templiers; il est vraisemblable que le roi lui avoit fait part de ce dessein: mais lorsqu'il sut la forme de l'interrogatoire, la violence qu'on avoit employée pour y parvenir, & sur-tout la faisse qu'on avoit faite de tous leurs biens, meubles & immeubles, & qu'on avoit établi ples régisseurs au nom du roi pour

Mécontentement du pape sur les procédur s faites en France.



recueillir les revenus des immeubles; il fut également indigné & irrité.

Il regarda toutes ces procédures comme autant d'attentats à fon autorité; il la croyoit blessée par l'inquisiteur & par les ordinaires qui avoient fait ces interrogatoires les ordres du roi, & sans en avoir le pouvoir du souverain-pontise, sous la juridiction duquel les Templiers étoient immédiatement; & il accusoit le roi de mettre la main à l'encensoir, en voulant faire juger par lui-même, un corps ecclésiastique. Il étoit bien plus étonné que Philippe eût fait mettre en sa main toutes leurs possessions, contre la parole qu'il lui avoit donnée, qu'elles ne seroient employées qu'à leur destination originaire, qui étoit de défendre & de recouvrer la terre-Sainte.

Lettres que le pape écrit au roi. Dans le premier mouvement de sa colere, Clément V écrivit au roi une lettre très-vive: il lui remontroit l'injustice de son procédé qui attaquoit directe-

ment l'autorité pontificale; il ajoutoit, qu'il n'avoit pas reçu cet exemple des rois ses prédécesseurs, qui avoient toujours eu pour le saint-siège le respect le plus religieux; respect qui leur avoit fait tant d'honneur : que ce n'étoit pas l'obéissance que les princes chrétiens devoient au successeur de S. Pierre; que le pape en étoit affligé & étonné; mais qu'il espéroit que Sa Majesté rentrant bientôt en elle-même, répareroit tout ce qui s'étoit fait contre le bon ordre, & lui donneroit une entiere satisfaction.

Quoique les interrogatoires ne fisl'ent que de commencer, le pape étoit 27 octobre. déja instruit de ce qui s'y étoit fait, & croyant les faire discontinuer, il donna dès le 27 d'octobre une bulle encore plus flétrissante pour le roi, que la lettre qu'il lui avoit écrite le même jour. Elle étoit datée de Poitiers, & portoit: Qu'au préjudice de ce que les rois chrétiens doivent à la chaire

Bulle de

¥307·

S. Pierre, il étoit inoui qu'ils eussent jamais entrepris de juger les ecclésiastiques, ainsi qu'avoit fait & que vouloit faire le roi Philippe, qui non content, d'avoir de son autorité, sait arrêter tous les chevaliers du Temple, les faisoit encore tourmenter pour leur faire avouer les faits qu'on leur imputoit, & avoit fait faisir tous leurs biens, sans aucun égard aux lettres que le pape avoit précédemment écrites à ce sujet : il ajoutoit, qu'il ne prétendoit pas par-là exempter ces chevaliers de la punition qu'ils méritoient, s'ils étoient trouvés coupables; mais que c'étoit à lui, leur supérieur & leur juge naturel, à instruire leur procès, & qu'il étoit dans cette réfolution.

Légats
envoyés en
France.
Dupuis.
Fleuri.

Aux plaintes & à la bulle, le pape joignit les effets: il suspendit le pouvoir de l'inquisiteur de la soi, qu'il prétendoit avoir abusé de son ministere qui ne s'étendoit point aux asfaires réservées directement au saintsiége; il suspendit également les sonctions des évêques pour ce procès, & l'évoqua à lui seul; en même tems il nomma deux légats pour aller trouver le roi à Paris, & l'obliger à leur remettre tous les prisonniers & tous leurs biens, comme à ceux qui au nom du pape en devoient être les dépositaires & les faire régir. C'étoient les cardinaux Berenger, du titre de S. Nérée & de S. Achillas, & Etienne de Suzi, du titre de S. Cyriace. Ils partirent le 1 décembre de Poitiers, où le pape tenoit sa cour.

A la vue de cette bulle & des ordres du pape, le roi se sentit animé
contre lui d'une violente colere; indigné à son tour d'une conduite si
haute, si siere, & par laquelle il
n'avoit daigné garder aucun ménagement, il se livra au plus vis ressentiment; il se rappella l'entrevue de
Saint-Jean-d'Angeli, où il avoit eu
entre ses mains le sort du pape; où
il lui avoit offert de l'élever au pon-

Le roi es

¥ 307.

tificat; où ce prélat ambitieux étois tombé à genoux devant lui, & où, pour parvenir à cette suprême dignité, il n'avoit mis aucunes bornes à sa reconnoissance, acceptant, sans les approfondir, toutes les demandes que le roi lui avoit faites : aujourd'hui il le voyoit exercer d'une façon altiere l'autorité pontificale dans toute son étendue. & traiter le roi comme s'il étoit son sujet, ou comme s'il étoit dans sa dépendance. Dans ses premiers mouvemens, il résolut d'agir avec le pape sur le même ton : de soutenir son procédé, & de s'opposer à ses bulles; comptant sur la soumission, le zele & l'attachement de tout le clergé de France, qui étoit aussi très-mécontent que le pape l'eût. suspendu de ses fonctions.

Quelques
Templiers
révoquent
leurs déposcions.
Dupuis.

Le mécontentement du roi ne fut pas long-tems ignoré; il transpira jusque dans les prisons, où les Templiers étoient détenus. Ils en eurent beaucoup de joie, & se flatterent que leurs

leurs maux n'étoient pas sans ressource, puisque le pape, leur supérieur légitime, vouloit les prendre sous fa protection. Alors plusieurs d'entr'eux se repentirent de tous les aveux faux & honteux qu'ils avoient faits, & se les reprocherent comme une lâcheté. Ils le devoient d'autant plus, que plusieurs avoient avoué tous ces crimes sans avoir été appliqués à la question, & par la crainte seule de la subir. Ils déclarerent donc à ceux qui étoient chargés du foin de les garder, qu'ils révoquoient leurs dépositions, & qu'ils les avoient faites contre la vérité.

Le roi l'apprit avec chagrin, voyant Remontran-combien ce désaveu étoit contraire à pape. fon projet: ainsi son courroux prenant de nouvelles forces, il envoya au pape en réponse de ses bulles, une remontrance si forte & si hardie. qu'aucun souverain pontife n'en avoit reçu de pareille d'un prince catholique. Elle portoit, que la froideur que le pape témoignoit dans une affaire d'une fi

grande importance pour la religion, étoit inconcevable; qu'au lieu de le feconder, comme il avoit droit de s'y attendre, & de poursuivre un ordre corrompu & chargé absolument de crimes abominables, il vouloit arrêter le cours de la justice, annuller des procédures faites de son autorité par un inquisiteur de la foi qui tenoit de lui son pouvoir; que c'étoit approuver les crimes des accufés, les encourager & les exciter à ne les point reconnoître; que déja quelques - uns revenoient contre leurs dépositions, quoique faites juridiquement; que bien loin de suspendre le pouvoir des prélats, il auroit dû leur ordonner de remplir leur devoir pour extirper un ordre si odieux; qu'on ne comprenoit pas au reste par quel droit il avoit fait cette suspense, puisque les prélats partageoient avec lui les fonctions passorales, & qu'ils étoient ses compagnons dans le gouvernement de l'Eglise; que la bulle étoit d'autant

moins réguliere, que les évêques pouvoient instruire le procès chacun dans son diocèse avec plus de facilité, plus de promptitude, & avec plus de connoissance; que c'étoit donc une injustice manifeste de leur ôter cette instruction, pour leur substituer des étrangers sans habitude, & n'ayant aucune intelligence avec les personnes du pays; que le roi ni les évêques ne le souffriront pas, & s'opposeront à des bulles par lesquelles le pape méprise la religion & la cause de Jesus-Christ; que le pape en répondra devant Dieu, & qu'on pourra même l'en faire répondre devant les hommes, puisqu'il est sujet aux loix de ses prédécesseurs & qu'on peut procéder contre lui, sur-tout en matiere de foi-

Il finissoit, en lui remontrant, que par le parti qu'il vouloit prendre, de connoître du procès des Templiers par lui-même, ou par des juges délégués, c'étoit les favoriser, & vouloir leur procurer l'impunité, que ce parti

M ij

entraîneroit des longueurs qui n'auroient jamais de fin, & qui feroient
naître des incidens contraires à la
justice & à la nécessité d'une prompte
expédition; qu'au reste, dans cette
grande affaire, le roi ne faisoit l'ofsice ni d'accusateur, ni de dénonciateur; mais qu'il s'acquittoit seulement
du devoir d'un prince chrétien rempli
de zele pour la religion, d'un prince
ministre de Dieu, son champion, &
chargé de lui rendre un compte sévere de tout ce qui se passe dans son
royaume contre la foi, les mœurs &
le bon ordre.

Etonnement & frayeurs du pape. Dupuis. La réception de cette remontrance fit un terrible effet sur l'esprit du pape : il voyoit son autorité & sa dignité ouvertement attaquées; sier & intelligent comme il étoit, il ne pouvoit qu'en être extrêmement irrité. L'honneur & l'intérêt l'obligeoient à les soutenir; mais il falloit se commettre avec le plus puissant roi de l'Europe, avec un prince entreprenant

& audacieux ; il se rappella l'obligation 📥 qu'il lui avoit du pontificat, les promesses qu'il lui avoit faites, même avec serment; il fit réflexion qu'il étoit au milieu de son royaume & dans fa dépendance; qu'il ne pouvoit quitter la France & se retirer à Rome fans courir mille dangers & fans s'exposer aux tumultes & aux séditions des Romains, qui avoient en quelque maniere secoué le joug de ses prédécesseurs, qui prétendoient s'ériger en république, & qui avoient souvent chassé les papes de leur ville : mais ce qui lui sit le plus d'impression, ce fut le sort de Bonisace VIII, qui avoit succombé dans sa querelle avec Philippe, & à qui il en avoit coûté le trône & la vie : il croyoit déja voir quelque nouveau Nogaret, quelque nouveau Colonne servir la passion de ce prince violent, & le traiter avec indignité, comme ils avoient fait Boniface au milieu même des états de l'Eglise. Ces considérations l'em-

portoient sur ce qu'il devoit à sa réputation & à l'honneur du faint-siège. Livré à la frayeur, elle lui fit tout céder, & il n'eut plus d'autre objet que de ménager un prince emporté, de lui plaire, en lui cédant l'essentiel. de tâcher de couvrir d'un voile sa foiblesse, & de conserver les apparences de son autorité.

M révoque fes premieres bulles.

Dupuis. Flow i.

Ne consultant plus que sa crainte & un intérêt plus présent que celui de la dignité pontificale, il dissimula tout ce qu'il y avoit d'injurieux & d'insultant dans la remontrance; il révoqua ses premieres bulles, & par une nouvelle qu'il fit expédier, il leva la suspension qu'il avoit ordonnée; permettant à tous les ordinaires d'inftruire chacun dans fon diocèse le procès des Templiers, même jusqu'à fentence définitive : à condition qu'elle feroit confirmée dans un concile provincial: & pour fauver une partie de son honneur, il se reserva la connoissance du procès du grandmaître & des grands-officiers qui avoient été arrêtés en France. C'étoient les grands-prieurs de France, de Normandie & d'Aquitaine.

1307.

Tout le royaume & sur tout ceux qui s'intéressoient à l'affaire des Templiers furent étrangement surpris de ce subit changement du saint Pere. Les lettres qu'il avoit reçues de l'inquisiteur de la foi & de tous les évêques de France qui avoient été concertées avec le roi, purent servir de prétexte au pape pour ces nouvelles bulles. Ils lui avoient écrit, que tout ce qu'on avoit fait contre les Templiers, avoit été d'une néceffité indispensable pour prévenir leurs mauvais desseins, & que d'ailleurs ces chevaliers erroient contre la foi, & étoient par-conféquent de la compétence de l'inquisiteur & des évêques. Ce dernier crime pouvoit n'être pas sans vraisemblance; mais le premier étoit une insigne fausseté; car l'ordre n'avoit jamais été si tranquille, ni moins disposé à cau-

Digitized by Google

#### 144 Histoire de l'abolition

x307.

fer dans le royaume le moindre trouble.

Peu content de la révocation de sa premiere bulle, le pape qui ne fuivoit plus que les impressions de la peur, manda aux légats qui étoient auprès du roi, de se conformer à ses volontés, de le satisfaire en tout ce qui concerneroit les Templiers, en ménageant autant qu'ils le pourroient, l'autorité pontificale. Ainfi par une extinction de la derniere bulle qui avoit autorifé les conciles provinciaux à confirmer les sentences des ordinaires, le pape restreignit leurs pouvoirs à ces sentences seules, & en excepta la connoissance de l'état général de l'ordre, en la réservant au roi & au faint-siège.

Le roi se raccommode avec le pape. Dupuis. Ce fut avec bien de la joie que le roi apprit les nouvelles dispositions du pape; car après tout, il ne vouloit pas se brouiller avec lui; il voyoit trop combien il lui étoit nécessaire pour l'exécution de son projet; & quoique dans

dans son différend avec le seu pape Boniface, il s'en fût tiré avantageusement, cette querelle lui avoit causé tant de peines, lui avoit donné tant de chagrins, & l'avoit exposé à tant de dangers, qu'il fut ravi de se voir délivré d'un femblable péril. Il écrivit aussi-tôt une lettre au pape d'un style bien différent; il lui rendoit graces de sa bulle; l'assuroit qu'il avoit reçu avec honneur les légats, & lui protestoit qu'il n'avoit jamais eu dessein d'entreprendre sur la jurisdiction pontificale; lui promettant que tous les biens des Templiers seroient conservés pour la destination qu'en feroit Sa Sainteté, & qu'ils seroient administrés par des officiers, autres que ceux qui régissoient ses domaines, afin qu'il n'y eût ni confusion ni prévarication.

Les deux puissances étant ainsi réunies, & agissant de concert contre biens des les Templiers, il n'y eut plus de resfource pour eux. Le roi avoit ef-

Templiers.

1507.

fectivement reçu les légats avec toute la distinction qu'ils pouvoient desirer. De leur côté, se conformant aux derniers ordres du pape, ils se conduisirent selon les desirs & les vues du prince. Il leur remit tous les prisonniers & tous leurs biens; mais à dire le vrai, ce ne fut que fictivement; car le roi en demeura toujours le maître; les légats ayant déclaré par un acte authentique, qu'attendu la difficulté de transférer avec sûreté les prisonniers hors du royaume, ils y seroient gardés par les officiers du roi, sous le nom & l'autorité du pape & des légats. Le pape approuva tout, & nomma de son côté des administrateurs pour régir les biens de l'ordre conjointement avec ceux du roi: mais c'étoit encore une vaine formalité, le pape ne vouloit que sauver les apparences, & dans le fond les officiers du roi étoient les maîtres, On trouve au rang de ces administrateurs Guillaume de Gisors, archidiacre d'Auch; Gérard

de Cabanol & Jean Pétri, docteurs ès loix; Guillaume Pisdore & René Bourdon, valets-de-chambre du roi; & Raymond Barrany, Toulousain.

1307.

Le roi
pourvoit à la
conservation
de ses droits.
Dupuis.

Quelque ménagement que le pape eût pour le roi, il ne persistoit pas moins dans son principal objet, de faire servir au recouvrement de la terre-sainte, tous les grands biens des Templiers, si leur ordre étoit aboli. Quoique le roi ne goûtât pas trop co dessein, qui étoit accompagné de difficultés presqu'insurmontables, il ne pouvoit plus s'y opposer, y ayant consenti des le premier jour qu'il avoit propofé au pape de févir contr'eux: il paroît cependant qu'il eût bien voulu se soustraire à cet engagement, poursuivre les Templiers & disposer de leurs biens indépendamment du pape : mais il fut contraint de renoncer à cette idée; les docteurs en théologie de Paris, qu'il avoit consultés ayant décidé, que l'ordre des Templiers étant ecclésiastique &

N ij

role

1307.

relevant du pape, Sa Majesté ne pouvoit connoître des crimes qu'on leur imputoit, ni par conféquent faisir leurs biens. Tout ce qu'il put faire, fut de veiller attentivement à ses droits & aux intérêts de son état. Ainsi le pape, par une nouvelle bulle, ayant permis aux évêques de choisir dans leurs diocèses des commissaires pour régir les biens des Templiers, le roi s'opposa à son exécution, & manda fierement au pape, qu'il étoit inutile qu'il fît nommer pour ces biens de nouveaux administrateurs, d'autant que ceux que le roi avoit préposés étoient fideles & sans reproches; qu'il étoit intéressé à prendre connoissance du produit de ces biens, par rapport à ses droits & à ceux de sa couronne, auxquels il n'étoit pas d'humeur de renoncer.

Cette opposition du roi étoit relative aux devoirs que es commanderies & les siess possédés par les Templiers étoient obligés de rendre, tant au roi qu'aux seigneurs de son

royaume, comme foi & hommage, services, rentes & droits seigneuriaux. Comme il n'y avoit rien que de plus juste dans ce que le roi demandoit, le pape ne balança pas à lui tout accorder par une bulle qui expliquoit la précédente. Il y avoit plus de difficulté à confirmer les administrateurs nommés par le roi, puisque l'intérêt du pape étoit d'avoir cette jouissance, sur laquelle son droit paroissoit mieux fondé que celui du roi. Mais le pontife n'osoit plus choquer Philippe, & il laissa subsister les officiers de ce prince, en se contentant d'en nommer de son côté, qui étoient sans autorité, & comme subordonnés aux administrateurs royaux.

Le pape étant alors disposé à entrer vivement dans le projet du roi pour l'abolition de l'ordre, il rendit le 29 décembre une bulle qui enjoignoit à toute personne de quelque condition qu'elle fût, d'arrêter les Templiers partout où ils seroient, & de les mettre

Bulle du papepour accélérer le procès des Templiers. Dupuis.

N iii

entre les mains des ordinaires, avec défense de leur donner retraite.

En même tems par une seconde bulle, il ordonna que les commissaires qui seroient nommés pour instruire leur procès, sussent assistés de deux chanoines de la cathédrale, de deux dominiquains, & de deux cordeliers, en ajoutant, que si dans le procès il se présentoit quelque matiere qui ne sût point relative à l'hérésie, les commissaires pourroient toujours en connoître de l'autorité pontissale, suivant les canons.

On commença donc à travailler au procès des Templiers; & le pape rendit jusqu'à sept bulles pour terminer les dissicultés qui s'étoient présentées tant du côté du roi, que du côté des évêques & des préposés aux biens des chevaliers.

1308.
Décision
fur les variations des
Templiers.
Vertot.

Les évêques commencerent donc à instruire le procès de l'ordre. C'étoit une nouvelle procédure, & on ne devoit avoir aucun égard à tous les

interrogatoires qui avoient été faits à Paris & dans les provinces, puisque l'autorité du pape n'y étoit point intervenue, & que c'étoit en vertu de sa derniere bulle qu'on alloit procéder: mais ce n'étoit ni l'intention, ni l'avantage des ennemis des Templiers; ceux-ci pouvant se dédire de tout ce qu'ils avoient consessé, & par-là renverser le projet du roi, toujours déterminé à l'abolition de l'ordre.

On ne laissa pas d'être fort embarrassé sur la révocation qu'avoient faite de leurs dépositions plusieurs chevaliers, tant en France qu'en Provence. Il y eut sur cela une assemblée à Paris, à laquelle présiderent les légats, & où se trouverent l'inquisiteur de la soi & les ministres du roi, aussi zelés pour ses volontés que l'inquisiteur, qui étoit son confesseur. On examina ces révocations des dépositions des Templiers, fruits de la honte & du repentir que leur avoient causé leur soiblesse & leur lâ-

N iv

## 152 Histoire de l'abolition

1308.

cheté. Il fut décidé qu'on n'y auroit aucun égard; que ces rétractations seroient regardées comme des saussetés punissables; que les dépositions seroient réputées véritables; qu'il seroit enjoint aux prisonniers de s'y tenir, d'en reconnoître la sincérité, sur-tout étant consirmées par tant d'autres qui n'avoient point été révoquées; & que s'ils persissoint dans leurs rétractations, il seroit procédé contr'eux comme relaps. Ainsi, en même tems qu'on recommençoit leur procès, on en établissoit pour base les interrogatoires faits avant le procès.

Bulle pour les biens des Templiers, Dupuis. Le pape ne laissa pas néanmoins, pour la forme, de rendre une bulle, tendante à la conservation des biens des Templiers, jusqu'à la décision de leur procès. Par cette bulle, il établissoit des commissaires qui en devoient rendre compte à un camerier du pape & aux archevêques, comme ses délégués: mais tout cela étoit sictif, & les administrateurs royaux

régissoient & étoient dans une véritable possession. Cependant le roi pour ne pas irriter le pape, lui écrivit une lettre par laquelle il déclaroit, qu'il entendoit que tous ces biens seroient conservés, pour en rendre compte dans l'état où ils avoient été trouvés lorsque tous les chevaliers avoient été arrêtés.

Les légats s'étant acquittés de leur Repur des commission à la satisfaction du pape & tiers.

Dupuis. du roi, qui s'étoient si parfaitement réunis, retournerent à Poitiers trouver le S. Pere, l'instruisirent de tout ce qui s'étoit fait, & lui porterent les interrogatoires devenus la piece fondamentale du procès. Ils ajouterent, que les rétractations de quelques Templiers ne faisoient point soi; que tout l'ordre étant corrompu, ils avoient une conduite unisorme, & s'étoient assujettis aux mêmes crimes par des vœux abominables; enfin quand il s'en trouveroit quelqu'un d'innocent, ce qui n'étoit point vrai-

femblable, l'ordre en général n'en étoit pas moins un objet d'exécration & ne devoit pas moins être aboli. C'étoit une suite de ce qui avoit été décidé au conseil tenu à Paris sur la variation de quelques Templiers.

Parlement de Tours. Dapuis. Turtelin. Fleuri.

Pour accélérer ce grand procès, le roi convoqua un parlement à Tours pour le mois de juin, & y manda presque tous les princes, les évêques & tous les grands du royaume, leur enjoignant de s'y rendre en personne ou par procureurs. Il déclara qu'il y seroit, & que cette assemblée avoit pour objet l'affaire des Templiers. Rien ne pouvoit être plus défayantageux pour eux, puisqu'on n'ignoroit pas les dispositions de ce prince, & que redouté comme il l'étoit, il n'y auroit personne affez hardi pour s'y oppofer. Il fe rendit à Tours vers la Pentecôte, & y trouva un très-grand nombre de seigneurs tant ecclésiastiques que laïcs, qui avoient obéi à ses ordres, & près de quatre-cents procureurs

de ceux qui n'avoient pas venir.

Le roi y parla avec tout le feu & toute l'ardeur que lui inspiroit la persuasion où il étoit des crimes des Templiers. Il y rapporta le précis des interrogatoires qui les chargeoient; il s'étendit sur tant d'abominations dont ils étoient accusés & qu'ils avoient confessées; en sorte que sans les entendre & sans même approfondir leurs crimes, toute l'assemblée les jugea dignes de mort.

Charmé de ce réfultat , le roi Le ro partit de Tours, & se rendit à Poitiers auprès du pape, qu'il instruisit de tout ce qui s'étoir passé dans le parlement de Tours; il étoit accompagné de ses trois fils, Louis, roi de Navarre. Philippe, comte de Poitiers, & Charles, comte de la Marche, de ses deux freres Charles, comte de Valois, & Louis, comte d'Evreux, & d'un très-grand nombre de seigneurs. L'appareil pompeux & la magnificence de

Le roi a L'upuis. Fleuri.

cette cour, frapperent les yeux du pape qui, déja trop engagé, ne put se dispenser de se prêter à toutes les volontés du roi, toujours acharné à l'exécution de son dessein.

Conventions entre le pape & le roi.
Les mêmes.

On prit donc à Poitiers les dernieres mesures contre les Templiers, & il fut arrêté entre ces deux princes, que tous les Templiers seroient gardés par l'autorité du roi, à la priere da pape & des évêques, & en leur nom; que le procès seroit sait & parfait aux Templiers par les archevêques & évêques dans leurs diocèses jusqu'à sentence définitive, & même par l'inquisiteur de la foi avec eux, quoique contre les regles ordinaires: mais c'étoit pour complaire à la volonté du roi, du consentement du pape: que le roi ne feroit punir les Templiers que de concert avec le pape : que supposé qu'on jugeat à propos d'abolir l'ordre, tous ses biens seroient employés au recouvrement de la terre-sainte, & qu'à cet effet le pape & le roi

donneroient leurs ordres pour l'exécution de cet article, & même que Sa Majesté feroit rendre & restituer aux commissaires du pape les meubles & immeubles qui étoient entre les mains de ses sujets.

Le pape de son côté renouvella par une bulle la défense de donner aucun asyle aux chevaliers, & y ajouta la peine d'excommunication. Il excepta néanmoins du pouvoir qu'il donnoit aux ordinaires de les juger, le grandmaître & les grands-prieurs, dont il se réservoit la connoissance. Ce traité fut signé, & il fut alors aisé de prévoir quelle seroit la destinée de l'ordre.

Pour cet effet, le pape par une Convocation bulle du 3 juillet, convoqua un général de concile général à Vienne en Dauphiné, pour le mois d'octobre de l'année 1310, & enjoignit de s'y trouver à tous les archevêques, évêques, abbés, prieurs & doyens de la chrétienté, en priant le roi d'y assister. Par une seconde bulle, il cita

pouvoient se tenir à cheval. Leur incommodité étoit même très-ancienne; elle étoit causée par les tourmens qu'on leur avoit fait souffrir dans la question qu'on leur avoit donnée lors de l'interrogatoire de Paris. Ils furent mis au château de Chinon.

Le pape ayant appris qu'ils ne pouvoient se rendre à Poitiers, nomma pour les interroger les deux cardinaux légats qui étoient allés à Paris, & le cardinal Landulfe de Saint-Ange. Ils interrogerent ces seigneurs dans le château, ou plutôt ils leur firent lire les dépositions qu'ils avoient faites à Paris; cela se fit en trois jours différens. Le 17 d'août on interrogea le grand-maître, le princedauphin, grand-prieur de Normandie, le visiteur de France, & le prieur de Poitou. Ils avouerent tous les quatre d'avoir renié Jesus-Christ, & craché fur la croix. Le grand-prieur d'Aquisaine Peyraud, confirma aussi sa déposition de Paris le 19 & le 20. Le

Le grand-commandeur de Chypre fit la même chose, & même pour rendre sa déposition plus certaine, il pria les commissaires d'entendre un frere servant, qui consessa les mêmes crimes.

Après quoi ces sept chevaliers demanderent à être reconciliés à l'église, ce qui leur sut accordé: on leur donna l'absolution, ainsi que le pape l'avoit permis, & les trois cardinaux écrivirent au roi ce qui s'étoit passé, en le priant d'user d'indulgence envers les coupables, & de leur pardonner aussi.

Cette relation, quoiqu'on la trouve dans les mémoires de ce tems-là, n'est pas pourtant exempte de soupçon. La suite de l'histoire sera connoître que le grand-maître & le prince-dauphin desavouoient ces saits, & qu'il y paroît même une contradiction, en ce qu'on sait déposer au premier qu'il avoit craché trois sois sur la sainte croix, quoique cette circonstance ne

soit point marquée dans l'interrogatoire de Paris, dont il n'est pas vraifemblable qu'il air voulu augmenter les charges contre lui-même. Une copie de cette espece de récollement sut envoyée au roi, & les cardinaux retournerent à Poitiers pour rendre compte de leur commission au pape. Tous les Templiers entendus à Poitiers & à Chinon furent reconduits à Paris dans leurs prisons. La relation ajoute, qu'après l'interrogatoire le grand-maître & les autres se mirent à genoux, & demanderent pardon, en versant une grande abondance de larmes.

Bulle pour informer contre l'ordre.

Dupuis. Fleuri. Le pape ayant reçu le procès-verbal des trois cardinaux, & ayant été lui-même témoin des aveux qu'avoient faits en plein confissoire les soixantedouze chevaliers qui y avoient été ouïs, il sut convaincu de tous les crimes dont on les accusoit; il jugea cet ordre corrompu, & il se confirma dans la résolution de l'abolir. Cependant

ne croyant pas juridiques les procédures qui avoient été faites l'année précédente par l'inquisiteur & les évêques qu'il n'avoit point autorisés, il résolut de faire des nouvelles informations de son autorité, qui à son gré leveroient jusqu'au moindre scrupule, & constateroient invinciblement tous

les crimes des Templiers.

Dans cet esprit, il rendit deux nouvelles bulles le 11 d'août. Par là premiere il ordonna qu'il seroit fait des informations contre tous les Templiers dans tous les états de la chrétienté; en France, en Angleterre, dans la province de Galles, en Ecosse, en Irlande, en Allemagne, en Bohême, en Pologne, en Espagne, au royaume d'Arles, en Provence, en Dauphiné, en Savoie, en Chypre, en Italie, en Sicile, dans le royaume de Naples, en Hongrie, en Grece, en Sardaigne & en Corfe. Il y raconte tout ce qui s'est fait contr'eux; que c'est le roi de France qui lui a

donné le premier avis de la corruption des Templiers, sans aucune vue d'intérêt, ce prince lui ayant remis la disposition de leurs biens; que la corruption de l'ordre est certaine, ayant lui-même entendu en consistoire soixante - douze chevaliers qui ont avoué leurs crimes abominables; qu'un des principaux de l'ordre lui en avoit fait l'aveu en seeret; que trois car-. dinaux ayant interrogé à Chinon le grand-maître & fix des chefs de l'ordre, tous en sont convenus; qu'ainsi l'on ne peut douter de l'entiere corruption de cet ordre, & qu'il a convoqué un concile général à Vienne pour remédier à un desordre si affreux. Il détaille ensuite toutes les horreurs dont l'ordre du Temple étoit coupable, & sur lesquelles il faut les interroger.

Par la seconde bulle, qui ne concerne que la France, & où il répete à peu près les mêmes choses, il nomme des commissaires la plupare

1308,

archevêques & évêques de France, pour se transporter dans toutes les provinces & y informer contre les Templiers, les rechercher & les interroger. Il n'étoit pas difficile de les trouver, puisqu'ils étoient tous en prison. Ces commissaires avoient pouvoir de tenir des conciles provinciaux & de juger les coupables, toujours à la réserve du grand-maître & des cinq grands-prieurs & commandeurs, que le pape se réservoit de juger luimême.

Ces bulles furent envoyées avec la plus grande diligence. Les procédures recommencerent contre les Templiers, & par toute la France les commissaires firent les informations. Ce fut dans le diocèse de Sens qu'ils eurent le plus d'occupation, les cent-quarante Templiers arrêtés à Paris étant du district de l'archevêque. Les conciles provinciaux avoient pouvoir de juger & même d'implorer le secours du bras séculier.

## 166 Histoire de l'abolition

**1**308.

Le 22 novembre, le pape écrivit en particulier une lettre à Robert, duc de Calabre, fils & héritier présomptif de Charles II, roi de Sicile, pour le presser de suivre l'exemple du roi de France, & de faire arrêter dans les états du roi son pere qui l'avoit associé au gouvernement, tous les Templiers qui s'y trouveroient. Cela avoit déja été exécuté en Provence qui faisoit partie de ses états. Cette lettre ne pouvoit regarder que le royaume de Naples, où il y avoit peu de chevaliers, à cause de l'animosité que la cout de Sicile avoit contre tout l'ordre.

Projet d'un prdre royal. Vertot. Le roi Philippe-le-Bel s'en étoit retourné à Paris, fort satisfait de voir en si bon train les poursuites qu'on faisoit contre les Templiers, & avec une assurance presque certaine qu'on alloit abolir un ordre qui lui étoit si odieux. La proximité de cette abolition donna lieu à un projet que firent les ministres de ce prince, & qui lui

ent

£308.

auroit été très-favorable. Ils l'avoient conçu pour lui faire leur cour & pour procurer un grand établissement à M. Philippe, son second fils. C'étoit de réunir tous les ordres militaires de l'Europe, & de n'en composer qu'un seul, qu'on auroit appellé l'Ordre royal. On en vouloit établir le chef d'ordre en Chypre, & en déclarer grand-maître le roi de Chypre Hugues IV, qui n'étoit point marié, n'étant pas encore majeur. Outre tous les biens des ordres militaires, on affectoit au nouvel ordre le royaume de Chypre & les droits du roi Hugues sur la couronne de Jérusalem. Avec toutes les forces & toutes les richesses de ces ordres, il n'eut pas été difficile de conquérir ce dernier royaume. On ne doutoit pas que ce plan ne fût agréé de ce jeune roi, qui par-là seroit devenu un puisfant monarque. Il falloit pour cela que ce prince sit des vœux. Ensuite, en le nommant grand-maître de l'ordre royal, on l'auroit engagé à adopter le

prince Philippe, & à le déclarer son successeur.

Rien ne pouvoit plus flatter Philippele-Bel, qui se seroit vu pere de deux rois, & qui auroit porté bien loin la gloire de la nation: mais quelqu'ambitieux que fût ce prince, comme il étoit sage & habile, il ne crut pas ce projet praticable; il prévit les obstacles qu'il y rencontreroit du côté de tous les ordres militaires, des souverains dans les états desquels ils possédoient des commanderies, & du côté du pape même, avec lequel il ne vouloit pas se commettre, & que le grand-maître du Temple avoit détourné d'un pareil dessein par des raisons si solides, que le pontife en étoit entiérement desabusé: ainsi cette proposition sut regardée presque comme impossible. Cependant le roi se réserva de sonder le souverainpontife.

Envoyé du roi d'Angleterre. Vers ce tems-là le pape reçut à Boiniers un envoyé du roi Edouard II, chargé d'une lettre de ce prince, par laquelle

laquelle, ne dut pas faire grand plaisir à ce pontife, dans la prévention où il étoit contre les Templiers, & dans les engagemens qu'il avoit pris avec le roi de France. Edouard mandoit au pape qu'il avoit appris avec surprise qu'on avoit arrêté les chevaliers du Temple, & qu'on faisoit contr'eux des poursuites rigoureuses. Il avertissoit le saint Pere de ne pas prêter l'oreille à toutes les calomnies qu'on pouvoit débiter contr'eux, l'affurant que dans ses états il ne se passoit rien de leur part où l'on pût soupçonner du crime, & qu'au contraire ils étoient des modeles de piété, qu'ils avoient des mœurs irreprochables, & qu'ils étoient remplis de zele pour les intérêts de la religion & pour la défense de la foi. Le roi de France, à qui le pape fit part de cette lettre, n'y ajouta pas beaucoup de foi, & n'en suivit pas avec moins de vivacité les mesures qui avoient été prises.

On commençoit donc les infor-

1308.
Informations.
Dupuis.

mations, & par-là on rédigeoit toutes les dépositions des chevaliers en acte public, où il étoit fait mention pour ceux que le pape avoit entendus, qu'ils avoient prêté serment en mettant la main sur les saints évangiles. Un-très-grand nombre de chevaliers confirmerent leurs premieres dépositions, convenant ainsi devant les ordinaires ou devant les commissaires des crimes dont ils avoient fait l'aveu.

Lettres-patentes pour la défense de l'ordre. Dupuis. Les 25 & 26 de novembre, il parut deux lettres-patentes du roi; les premieres pour conduire à Paris les chevaliers qui avoient été arrêtés dans les provinces, & devoient y être interrogés par les commissaires. Les secondes exposoient, que plusieurs chevaliers avoient demandé à désendre l'ordre: le roi le leur permettoit, & en conséquence ordonnoit que tous ceux qui s'en vous loient charger, sussent amenés à Paris sous bonne garde devant les commissaires; à l'effet de quoi les régisfeurs des biens des Templiers seroient

Diverses

Dupuis.

obligés de fournir les frais de la conduite, & de pourvoir à ce qu'après l'opération, les chevaliers fussent reconduits dans leurs prisons.

Les trois cardinaux, commis pour le nouvel interrogatoire, arriverent à Paris au commencement d'août; le 8, ils citerent tout l'ordre, soit pour interroger les chevaliers, soit pour écouter dans leurs défenses ceux qui voudroient s'en charger. Le jour fut marqué au 12 novembre dans la falle de l'évêché; des appariteurs furent envoyés à Reims, à Rouen, à Tours, à Lyon, à Bourges, à Narbonne & à Auch, pour faire la même citation qui étoit appuyée des ordres que le roi avoit donnés. En même tems on indiqua plusieurs conciles provinciaux où l'on devoit envoyer aux évêques qui les composoient, les informations fur lesquelles ils devoient juger; les plus fameux de ces conciles étoient ceux de Paris & de Reims.

On avoit fourni aux commissaires

Nouvelles charges.
Dupuis.
Mezerai.

de nouveaux articles, sur lesquels ils devoient interroger les chevaliers; articles qui paroissoient bien inutiles après les crimes contenus dans les premiers interrogatoires, & dont la ridiculité marquoit une passion aveugle de rendre l'ordre du Temple odieux & détestable.

Les principaux étoient, 1°. que le grand-maître après la réception des chevaliers les faisoit à sa commodité renoncer à Jesus-Christ, quelquesois même à tous les Saints & toutes les Saintes du paradis; accusation qui impliquoit avec le déisme qu'on leur imputoit de prosesser, & avec le renoncement qu'ils avoient fait lorsqu'on les avoit reçus. D'ailleurs, quelle inutilité de leur saire renoncer la Vierge & les Saints, après leur avoir fait renoncer Jesus-Christ!

2°. Que le grand-maître & les supérieurs avoient le droit de les absoudre de tous leurs péchés. Cela supposoit qu'ils se confessoient, & qu'en réprouvant la religion chrétienne, ils en admettoient le dogme le plus difficile.

1309.

- 3°. Que le grand-maître avoit avoué ces deux articles en présence de plusieurs témoins de la premiere distinction, aveu qu'on prétendoit qu'il avoit fait avant même d'être arrêté; mais c'est ce dont il n'y avoit aucune preuve.
- 4°. On ajoutoit aux baisers criminels qu'on leur imputoit, une circonstance encore plus infame.
- Jo. Que les supérieurs faisoient mourir ceux qui resussient de se soumettre aux loix qu'on leur imposoit. Aucun chevalier n'avoit déposé sur un fait si grave, quoiqu'ils se sussent assez étendus sur les violences qu'on leur avoit saites.
- 6°. Que leur réception ne se faifoit que de nuit, & toutes les portes de l'église sermées. Le contraire étoit établi par plusieurs dépositions, qui justificient que beaucoup de ces récep-

P iij

tions ne se faisoient pas dans des églises. 7°. Enfin que plusieurs chevaliers étoient sortis de l'ordre à cause des desordres qui s'y commetroient. Le grand nombre de chevaliers dont il étoit composé, prouvoit assez le contraire.

En effet, on ne voit pas que les commissaires ayent recouvré des preuves de ces nouvelles accusations.

Poursuites
dans les autres états.
1307.
Dupuis.
En Atragon.

On ne sait pas si ces dernieres accusations surent portées dans les autres
états de l'Europe. Les premieres sissisoient de reste pour poursuivre les Templiers. Ce ne sut que le 3 de décembre
1307, que le roi d'Arragon reçut la
lettre du roi de France, par laquelle il
lui donnoit avis de tout ce qu'il avoit
fait, & l'exhortoit à l'imiter. A cette
lettre étoit jointe celle d'un sameux
docteur en théologie de Paris & dominicain. Il appuyoit sur les crimes des
chevaliers, comme en étant bien convaincu. D. Jayme assembla aussi-tôt
tous les grands de son royaume, &

par leurs conseils, il chargea les archevêques de Sarragosse & de Valence avec l'inquisiteur général d'informer contre les Templiers. Cette injonction est du 3 décembre, & les procédures commencerent en janvier.

1309.

1308.

Les chevaliers instruits de ces ordres & n'ignorant pas comment leurs confreres avoient été traités en France, s'assemblerent de leur côté pour soutenir l'orage qui les menaçoit. Ils résolurent de s'opposer aux suites de ces informations, même par les armes. Ils possédoient dans les deux royaumes d'Arragon & de Valence & dans la principauté de Catalogne plusieurs villes, châteaux & forteresfes; ils s'y retirerent & s'y fortifierent. Les évêques en donnerent aussitôt avis au roi, & le prierent de donner ses ordres pour qu'ils fussent arrêtés, & que tous leurs biens fussent saisis. Il en sit expédier les ordres fur-le-champ.

En conséquence, l'inquisiteur gé-

1309.

néral envoya dans toutes les grandes villes ses mandemens, afin qu'elles lui prêtassent main-sorte pour exécuter les ordres du roi : cela traîna en longueur, s'agissant d'assembler des troupes suffisantes pour réduire à l'obéissance les chevaliers, qu'il n'étoit pas sûr d'attaquer sans avoir des sorces supérieures.

Cependant l'inquisiteur, pour prévenir les peuples contr'eux, les cita tous au couvent des dominicains de Valence, pour y être interrogés sur la foi. Le roi de son côté fit une assemblée dans cette même ville, de tous les évêques de son royaume pour procéder contre les Templiers qui n'avoient eu aucun égard à la citation de l'inquisiteur. Elle se tint le 6 janvier, & l'on attendit encore longtems, pour voir s'ils obéiroient; mais on apprit qu'ils se disposoient au contraire à se désendre, & que la force seule étoit capable de les réduire. Il fallut donc lever des troupes, nommer

des généraux, & en venir à une guerre ouverte.

130g.

D. Fernand, roi de Castille, agit avec plus de vivacité. Il eut à peine reçu la lettre du roi de France, qu'il fuivit la méthode de ce prince. Il fit arrêter le même jour tous les Templiers, fit saisir tous leurs biens, & établit tous les évêques pour les faire

¥308. Dupuis.

régir, en percevoir les revenus, & en rendre compte à qui il seroit ordonné. En même tems il nomma les archevêques de Tolede & de Compostelle pour informer contre l'ordre, & l'on fit dans les états de ce prince les mêmes procédures qui se faisoient en France. En Portugal, le roi D. Denis régla sa conduite sur celle du roi de Castille. En Angleterre, malgré ce que le En Angle?

ldem.

roi Edouard avoit mandé au pape de leur innocence, ils furent tous arrêtés, tant l'exemple est contagieux. Les ministres de ce prince moins crédules que lui, jugerent que cette affaire devoit 1 30g.

être approfondie, & comprirent les conséquences avantageuses que pouvoit avoir par rapport aux richesses des chevaliers, l'extinction de leur ordre. On procéda donc contr'eux par des informations juridiques. On ne dit point cependant, qu'on ait mis en usage dans les interrogatoires, le supplice de la question, qui n'est admise en Angleterre que contre les criminels de haute trahison au premier chef, c'est-à-dire, sorsqu'on a attenté à la vie du roi. Les chevaliers furent conduits en diverses prisons. L'archevêque de Cantorbery assembla tous les évêques de la province, pour examiner avec eux ce grand procès.

En-Italie, Dupuis. En Italie, le roi de Naples, Charles II, plus animé par son propre ressentiment, que par les exhortations du roi, avoit sévi contre les Templiers avec la derniere rigueur, & n'étoit pas moins persuadé que Philippele-Bel de tous leurs crimes. Il n'avoit pu exercer sa vengeance contre les

£ 309.

chevaliers dans le royaume de Naples dont ils s'étoient tous retirés depuis qu'il avoît fait faisir leurs commanderies; mais dans les comtés de Provence, de Forcalquier & de Piémont, qui étoient sous sa domination, on les avoit tous arrêtés, & on leur faisoit leur procès. On y avoit aussi fait usage de la question en procédant aux interrogatoires, & la crainte des tourmens leur avoit fait avouer les horreurs qu'on leur imputoit. Mais plusieurs s'en étoient dédits aussi-bien que ceux de France, & cela jettoit les commissaires dans de grands embarras.

On informoit dans les autres parties de l'Italie avec une extrême sévérité. Ce qui s'étoit passé en France avoit indisposé contre l'ordre les prélats & les peuples de l'état de l'église, de la Toscane & du Milanois.

Le pape avoit envoyé ses bulles en Allemagne aux archevêques de Mayence, de Trêves & de Magdebourg, ainsi qu'aux évêques de Constance & de

En Allo: magne. 180

1309.

Strasbourg, pour faire arrêter ses Templiers & pour informer contr'eux chacun dans fon district & dans le reste de l'Empire. Il les avoit adressées au roi des Romains, au duc d'Autriche, aux autres souverains & aux autres prélats, pour faire arrêter tous les Templiers & leur faire leur procès. Pour l'achever, il avoit fait partir l'abbé de Crudau, du diocèse de Viviers', avec la qualité de son délégué pour y travailler avec eux, & il exhortoit les princes & les prélats à aider cet abbé d'argent, & à lui donner toute protection. Mais on ne fe pressa pas de seconder le délégué, & les informations qui se firent, ne furent mêlées d'aucunes des violences qui s'étoient pratiquées dans les autres états.

En Chypre. Dupuis. Fleurt. Le prince de Tyr, régent de Chypre, étoit assez intéressé par lui-même à poursuivre les Templiers, qui lui avoient donné bien des mortifications, & qui le croisoient dans sa régence. Le pape lui avoit écrit de les faire tous arrêter en un même jour; mais le secret ne sut pas bien gardé. Ils se mirent tous sous les armes, & ce n'étoit plus par des procédures qu'on pouvoit les saire obéir.

Pour revenir à la France, dont on a plus en détail toutes les procédures, les chemins étoient remplis de chevaliers arrêtés dans les provinces: on les conduisoit à Paris devant les trois cardinaux & les autres commissaires chargés de les interroger. Ces prisonniers furent logés en diverses prisons, où étant en si grand nombre, ils devoient être fort incommodés. C'étoit dans la falle du palais épiscopal qu'on devoit 1eur faire subir interrogatoire, & suivant le rapport des commissaires, ils devoient ensuite être jugés dans les conciles qui se tenoient presque dans chaque province. Les principaux, comme nous l'avons dit, étoient ceux de Paris & de Reims, auxquels présidoient les archevêques de Reims & de Sens.

Les Teme

1309.

la défente de l'ordre. Les mêmes

Outre ces interrogatoires, l'arrivée des chevaliers à Paris avoit un autre objet. C'étoit la permission qui leur étoit accordée de désendre l'ordre, en conséquence de laquelle ils devoient nommer des députés.

Les commissaires pour recevoir la désense de l'ordre étoient dissérens des légats qui interrogeoient les prisonniers. C'étoit l'archevêque de Narbonne, les évêques de Bayeux, de Mende & de Limoges, Matthieu de Naples, notaire de l'église de Rome, & les archidiacres de Trente & de Montpellier, choiss tous par le pape.

On propose au grandmaître de défendre l'ordre. Dupuis.

Tous les chevaliers dispersés dans les prisons des dissérentes provinces, furent long-tems à arriver à Paris. Cependant l'audience étoit ouverte dans la salle épiscopale, où le 12 novembre, les trois cardinaux s'étoient rendus pour ce jour là seulement, dans le dessein d'entendre le grand-maître, qui avoit demandé à l'évêque de Paris

d'être oui par ces commissaires. Avant qu'il arrivât, il se présenta en habit séculier un gentilhomme nommé Jean de Molay, parent du grand-maître, & qui, fort inquiet de son sort, venoit s'informer de ce qui se passoit à son sujet & à l'égard de tout l'ordre: il disoit en avoir été dix ans, & en faisoit un grand éloge. Par son air & ses paroles, on jugea qu'il n'étoit point capable de contribuer à la défense de l'ordre, & on le renvoya en lui disant, que n'en étant plus, il devoit aller trouver l'évêque de Paris, qui étoit chargé d'entendre les fugitifs, & qui pourvoiroit à le satisfaire sur ce qu'il auroit à lui proposer.

Le 26, on amena le grand-maître. Les commissaires lui demanderent, s'il vouloit défendre l'ordre ou alléguer quelque chose en sa faveur? Il répon- Sa réponse. dit que l'ordre étoit dans la dépendance & sous la puissance de l'église Romaine; que les papes l'avoient confirmé & lui avoient accordé plusieurs

Ibid.

priviléges; qu'ils avoient le droit d'exa-, miner s'il étoit déchu de fon établissement, & de faire contre l'ordre des poursuites judiciaires; qu'ils pouvoient même ordonner que quelques-uns des chevaliers se chargeassent de le défendre; mais que de vouloir l'en charger seul pour le faire sur-le-champ, c'étoit une proposition très - surprenante; qu'une affaire de cette importance exigeoit un tems bien plus considérable; qu'on avoit l'exemple de l'empereur Fréderic I, que les souverainspontifes avoient poursuivi pour divers crimes, auquel ils avoient accordé de très-longs délais, & qu'ils n'avoient déposé qu'après trente-deux ans ; qu'au reste, il n'étoit ni assez habile, ni assez favant pour se charger seul de cette entreprise; non pas qu'il ne fût dans la résolution de saire tout ce qui dépendroit de lui pour la défense de son ordre, dont il avoit reçu tant de biens & tant d'honneurs, qu'il seroit le plus lâche, le plus indigne & le - plus

plus méprisable des hommes, s'il ne remplissoit pas, dans une telle occa-fion, un devoir si essentiel.

1309.

Il ajouta, en appuyant sur les difficultés de cette défense, qu'il n'étoit point en état de l'entreprendre, étant actuellement dans les fers du pape & du roi, & sans aucun argent pour les frais inévitables qu'il conviendroit de faire; qu'il demandoit donc qu'on lui fournît les sommes nécessaires; qu'on lui permît de prendre un conseil, & qu'il se faisoit fort de justifier l'ordre & de faire connoître la fausseté des crimes dont on l'accusoit; qu'il ne la prouveroit pas seulement par le témoignage des chevaliers, mais encore par la déclaration de tous les rois & de tous les princes dans les états desquels l'ordre avoit des biens; témoins d'autant moins suspects, que les commandeurs avoient souvent été commis avec eux pour les intérêts de leurs fiefs, & que ces princes h'étoient pas trop favorablement disposés pour eux

Replique du président. Dupuis.

L'archevêque de Narbonne repliqua, que c'étoit à lui à réfléchir sérieufement sur ce qu'il vouloit faire, n'avant avec lui pour touvaide qu'un frere fervant; qu'on pourroit bien lui accorder quelque délai, mais qu'il étoit obligé de lui faire savoir, qu'en matiere de foi, il falloit parler seul, qu'on n'accordoit ni conseil, ni avocat; qu'il y pensât don't attentivement, & surtout à ce qu'il avoit déposé lui-même contre l'ordre dans son interrogatoire. Ensuite il fit lire sa commission & celle de ses collégues, dans laquelle étoient détaillées toutes les infamies dont on chargeoit les Templiers.

On I't au grand-maître fa premiere déposition.
Dupuis.

On lut en même tems au grandmaître la déposition qu'il avoit faite à Paris devant l'inquisiteur, & renouvellée à Chinon devant les trois cardinaux. Lorsqu'il l'entendit, & qu'on lui faisoit déclarer qu'il avoit renié Jesus-Christ, & craché sur la croix; qu'il ouït toutes les horreurs qu'on imputoit à tous les chevaliers, il témoigna la plus grande

surprise, & dans son étonnement il sit = deux fois le signe de la croix, & dit vavec un ton fier & plein d'indignation, que si c'étoit d'autre que des grand-maîdéputés du pape, constitués en de si grandes dignités qui eussent osé faire écrire une pareille déposition, il sauroit bien ce qu'il auroit à y répondre.

1309 Etonnemene & réponse du Dupuis.

Vertot.

La furprise du grand-maître, homme droit & d'un caractere vrai, jetta une grande suspicion sur la réalité de l'interrogatoire de Paris, & sur tout ce qui s'étoit fait à Chinon. Comme il ne savoit ni lire ni écrire, désaut commun dans ce siécle presqu'à tous les gens de qualité, sur-tout aux militaires, cela pouvoit faire penser que le greffier qui avoit écrit les dépositions, les avoit composces telles qu'on les lui avoit suggérées d'ailleurs. Car enfin de quel front ce seigneur pouvoitil nier des faits avoués deux fois. & pour lesquels il avoit subi une prison de deux ans? Pouvoit-il même ignorer les crimes dont on chargeoit tout

l'ordre, & en être si étonné? Il y a là quelque chose d'inexplicable, & qui ne sut pourtant pas relevé par les commissaires. Essrayés du ton dont le grand-maître avoit parlé, & s'imaginant même qu'il les avoit désiés, ils lui dirent qu'ils n'étoient pas gens à recevoir un gage de bataille.

Le grand - maître repliqua que ce n'étoit pas-là le sens de ses paroles; & les rendant encore plus ameres, il ajouta, qu'il avoit voulu dire qu'à l'égard de ceux qui pouvoient être capables d'un tel crime, c'est-à-dire, de supposer une telle déposition, il seroit bon que parmi les chrétiens la coutume des Sarrazins & des Tartares sût établie, qui est que pour de si grands scélérats, on leur coupe d'abord la tête, & on leur ouvre le ventre.

Replique des commissaires. Dupuis.

Les commissaires appliquant cettes réponse au supplice qu'auroient mérité les chevaliers coupables, répondirent que l'église qui abhorre le sang, se contentoit de prononcer sur l'hé-= résie, & livroit ensuite les opiniâtres 1309. au bras féculier.

Revenant à la défense de l'ordre : le grand-maître demanda qu'il lui fût permis d'en conférer avec le chevalier de Placian, fon ami. On le fit venir, & tous deux se retirerent à l'écart. pour parler sans être entendus. Le grand-maître dit au chevalier la résolution où il étoit d'entreprendre la défense de l'ordre. Placian lui en remontra la difficulté, & les circonstances où ils se trouvoient, l'exhortant à ne rien faire légérement, à ne pas s'attirer le blâme d'un mauvais succès, enfin à ne pas se perdre lui-même inutilement.

Sur la remontrance de Placian, le grand - maître revint joindre les commissaires, & leur demanda un délait pour délibérer; on lui accorda jusqu'au vendredi 28.

Le 27, on fit une proclamation pour inviter les chevaliers à se présenter pour défendre l'ordre. Comme ils n'avoient pas encore pris leurs mesures, aucun ne comparut.

Le grandmaître demande à être conduit au pape. Dupuis.

1309.

Le vendredi, on ramena le grandmaître, qui déclara qu'il ne vouloit
point se charger de désendre l'ordre.
Il ajouta, qu'ayant appris que le pape
s'étoit reservé la connoissance du jugement de lui grand-maître & des
principaux de l'ordre, il demandoit
à être conduit incessamment devant Sa
Sainteté, à qui il diroit tout ce qui
conviendroit pour le justisser, & pour
rendre à Jesus - Christ l'honneur qui
lui étoit dû.

S'étant alors tu, les commissaires lui demanderent, s'il n'avoit plus rien à dire, & qu'à leur égard ils étoient chargés de faire les informations contre l'ordre. Le grand-maître répondit qu'il ne vouloit plus rien dire. Mais sur cette information il ne put s'empêcher de faire un court éloge de son ordre.

Il dit donc, que sa conscience l'o-

bligeoit à leur représenter, qu'il ne connoissoit aucun ordre religieux où le culte qu'on doit rendre à Dieu, fût observé avec plus de dignité & .de décence; aucun, si l'on en excepte les cathédrales, où le service divin se fît avec plus de majesté, où la charité s'exerçât plus abondamment. Il ajouta, qu'on y faisoit chaque semaine une aumône générale, & s'étendit sur le service que les chevaliers rendoient à la chrétienté en la défendant contre les infideles avec une valeur & une expérience dans l'art militaire, qui leur avoit procuré tant de victoires. Il rappella la fameuse journée de la Massoure, où périt le comte d'Artois, frere de S. Louis, pour n'avoir pas voulu suivre les conseils du grandmaître du Temple qui y eut le commandement de l'avant-garde, & qui y fut tué, en faisant des prodiges de bravoure & de conduite dignes de l'immortalité.

L'archevêque lui répondit que tou-

Il parle en faveur de l'ordre. Dupuis.

tes ces actions étoient fort louables; mais qu'elles étoient inutiles fans la foi, qui est le fondement de la religion catholique, & qui peut seule les rendre méritoires. Sur quoi le grandmaître, qui convint de ce principe, sit sa profession de soi, très-conforme à tous les dogmes de la religion catholique; assurant que chaque chevalies en étoit instruit, & les pratiquoit.

Le chancelier survient dans l'entrezien. Dupuis.

Pendant cet entretien, le chancelier Guillaume de Nogaret, principal ministre du roi, étoit survenu: il s'adressa au grand-maître, & lui dit assez brusquement, que tout l'ordre des Templiers étoit corrompu, & que dans les chroniques de l'abbaye de Saint-Denis, il étoit porté que du tems de Saladin, soudan d'Egypte, le grand-maître de cet ordre & les principaux commandeurs lui rendoient hommage; que le soudan connoissoit si bien la corruption de l'ordre, qu'ayant appris une grande calamité survenue à l'ordre du Temple, il avoit

dit hautement qu'elle lui étoit arrivée en punition de leurs crimes, tous les. 1309. chevaliers ayant violé leur loi, & renoncé leur foi, étant tous sodomistes.

Le grand-maître parut très-étonné de ces reproches, & répondit modestement, que ces circonstances odieuses n'étoient jamais venues à sa connoissance; qu'à la vérité il avoit bien oui-dire que sous le grand-maître de Beljoyeuse, il y avoit eu quelque alliance entre l'ordre & le foudan, de laquelle plusieurs chevaliers avoient été scandalisés; mais que leur murmure avoit cessé, en apprenant qu'il y avoit plusieurs places enclavées dans les états de ce prince, ou sur les frontieres, & que ces places auroient été perdues faute de les pouvoir défendre; ce qui avoit rendu le traité avec ce prince infidele d'une nécessité indispensable. Là finit la conversation; & le grand-maître en se retirant, pria les commissaires de lui obtenir la per-

mission d'entendre la messe dans sa chapelle, & d'y faire célébrer le service divin. Ils louerent sa piété, & promirent de s'intéresser pour lui faire accorder cette grace.

Arrivée des chevaliers pour l'information & pour la défense de l'ordre.

Dupuis.

Ce ne fut là que le prélude de la défense de l'ordre. On vouloit sans-doute savoir les sentimens & la disposition du grand-maître, sur-tout parce qu'il avoit révoqué sa premiere déposition. Ses réponses sirent assez connoître qu'il pensoit qu'on l'avoit supposée; mais le contraire parut dans la suite.

Cependant on continuoit d'informer dans les conciles de Paris & de Reims, & les commissaires nommés pour écouter les chevaliers qui devoient désendre l'ordre, étoient aussi chargés de les interroger. On les amenoit de toutes les provinces du royaume où ils avoient été arrêtés, & dont plusieurs n'avoient pas encore été interrogés: il fallut beaucoup de tems pour les conduire à Paris. En les joignant avec

195

ceux que le pape avoit entendus à Poitiers, ils faisoient le nombre de deux cents-trente-un; outre cela, on faisoit encore venir des témoins étrangers qui n'étoient point de l'ordre. C'étoit donc une longue procédure. Aussi les commissaires y employerent-ils depuis le mois de septembre 1309, jusqu'en juin 1310.

> Assemblée pour a détense de s'ordre. Dupuis.

1309.

Lorsqu'ils furent tous arrivés, les commissaires s'informerent qui étoient ceux qui vouloient se charger de défendre l'ordre. Il s'en trouva soixante-dix-huit, dont aucun n'étoit des cent-quarante de l'interrogatoire de Paris. Ce n'est pas que plusieurs de ces derniers n'eussent révoqué leurs dépositions; mais essrayés des menaces du feu, & trop incertains de leur sort, ils ne se mirent point au nombre des désenseurs.

Il est apparent que ces soixantedix-huit n'avoient point été chargés des crimes imputés à l'ordre, & par conséquent qu'ils ne l'avoient point

Rij

chargé, puisqu'ils venoient pour être interrogés & pour le désendre. Après qu'on eût pris leurs noms, on les conduisit devant les commissaires le 14 mars 1309 avant Pâques, dans le préau de l'évêche, parce que leur nombre auroit fait trop de consusion & d'embarras dans la salle épiscopale.

Noms des chevaliers qui veulent défendre l'ordre. Dupuis. On juge toujours à propos de donner les noms de ces chevaliers pour faire connoître leurs maisons, qui étoient alors des premieres de France, & dont sans doute il y en a beaucoup encore qui subsistent. Ces champions de l'ordre ne leur sont point de deshonneur, puisqu'ils ne surent pas slétris comme tous ceux qui, ou criminels ou soibles, avoient sait tant d'aveux honteux. Les voici:

Il y avoit à leur tête huit prêtres de l'ordre, Pierre de Boulogne, Pierre de Latignac, Thomas de Martigny, Jean Bras-de-Fer, Robert de Treploy, Etienne Pacon, Pierre de Treillet & Pierre de Burie.

Les chevaliers étoient, Humbert de Saint-Pierre, Robert de Monboin, Pierre de Blois, Pierre de Suiref, Gilles de Chevra, Christian de Bizi, Guillaume de Latignac, Jean de Clype, Girard de Somons, Jean de Chambert, Jean de Lorsy, Radulse de Belilglin, Guillaume de Marent, Martillat de Floët, Thomas d'Euval, Thibaud de Ploniore, Ponce de Buric, Jean Genesse, Albert de Janville, Guillaume de la Fon, Richard Lécharen, Gaussin de Bruge, Jean Dorbis, Gui de Boleville, Girard de Moneville, Hugues de Chaminan, Durand de Vincy, Pierre de Cheru, Pierre de Saint-Cresse, Matthieu de Clessi, Pierre de Boncale, Simon de Rheims, Thomas de Carnes, Gilles de Fontaincourt, Guillaume de Veigne, Jean de Noviomi, Henri de Précigny, Radulfe de Pont, Guillaume de Brivis, Guillaume Diji, Philippe de Villesouterre, Pons de Boncure, Jean de Verjus, Aimé de Nar-

bonne, Pierre de Jaux, Pierre de Gisti, Guillaume, Ardone, Thomas Quintin, Etienne de Pruirre, Jean de Furne, Gobert de Male, Sicard Albert, Arnulse de Portel, Pierre de Chataigner, Jean de Tournon, Gui Botel, Jean de Serincourt, Pierre de Sacelle, Pierre de Picart, Jean de Corville, Thomas de Legnonville, Jean de la Voire, Jean de Pont d'Evegué, Raimond de Larchant, Thibaut de Basimont, Radulse de Sens, Nicolas de Tercy, & Jean de Monroyal, surnommé Restis.

Ils élifent les procurencs-générenx. Avant d'être entendus ils furent interrogés par leurs commissaires, & leurs dépositions écrites par quatre notaires royaux, Hugues Nicolai, Guillaume Radulfe, Jean Arnize & Florimont Dondédei. On leur proposa ensuite de nommer des procureurs pour désendre l'ordre, étant en trop grand nombre pour qu'on pût les entendre successivement. Ils répondirent par un député, qu'ils ne pouvoient

faire cette nomination que dans un chapitre général & du consentement du grand-maître leur chef; que d'ailleurs ils vouloient tous en général & chacun en particulier, désendre l'ordre, & pour cet esset être conduits au concile & y parler devant le pape & les peres du concile.

Le président repliqua, que le concile n'étoit pas prêt de s'assembler; qu'alors il donneroit les ordres qu'il jugeroit à propos pour ce qui les concernoit; que cependant le pape & le roi avoient consenti qu'ils sussent admis à désendre l'ordre; qu'ils devoient prositer de cette permission; que tout ce qu'ils exposeroient seroit sidélement écrit, & remis au pape, & que faute d'obéir à ces ordres, ils ne seroient peut - être plus reçus à dire leurs raisons.

Cette menace les détermina; ils nommerent Pierre de Boulogne & Reynal de Prines, prêtres; les commandeurs Guillaume de Chambonet

Riv

200

1309.

de Bertro, Bertrand de Lartige, & Guillaume Fox, & quatre chevaliers; J. de Montroyal, Matthieu des Essars, Jean de Saint-Léonard & Guillaume de Guirisac; mais ce sut Boulogne qui sut chargé de porter la parole, après s'être concerté avec les autres.

Premiere Kance. Dupuis. La premiere séance pour la désense de l'ordre se tint le 7 d'avril avant Pâques, dans la salle épiscopale. Les commissaires s'y étant rendus, on amena les dix procureurs de l'ordre.

Boulogne commença son discours en protestant, que toutes les raisons qu'il alloit exposer ne préjudicieroient en rien au droit que l'ordre avoit de ne comparoître qu'au concile général en présence du pape leur premier supérieur; que c'étoit devant lui, devant cette assemblée célebre qu'il prétendoit justifier l'ordre, & prouver démonstrativement que sa foi, sa conduite, sa réputation étoient entieres, & que les procureurs le prouveroient par des actes & des titres incontestables;

qu'au reste c'étoit un préalable qu'on ne pouvoit refuser sans injustice à tous les chevaliers, de leur rendre la liberté & l'usage de leurs biens pour aller au concile, afin qu'ils y parussent dans un état & dans la décence qui convenoit à leur naissance & à leur rang, & afin qu'ils se pussent servir de leur propre bien, & pour leur subsistance, & pour les frais tant de leur voyage que de la dépense nécessaire pour faire venir & recouvrer tous les titres, toutes les pieces & tous les témoins qui devoient servir à leur justification. Il dit ensuite qu'au nom de tout l'ordre, il désayouoit & déclaroit nul tout ce qu'on avoit allégué à son désavantage :

Que c'étoit une chose horrible, infame, abominable, que tout ce qu'on lui imputoit:

Que tous les articles sur lesquels on avoit interrogés les chevaliers, étoient honteux, saux, calomnieux, détestables, incroyables & même ridicules;

qu'il étoit inconcevable qu'on eût pu y donner quelque créance; qu'ils étoient même aussi impies que contre toute vraisemblance; qu'aussi n'avoient-ils été imaginés & inventés que par leurs ennemis mortels, par des apostats chassés de l'ordre pour leurs crimes, par des scélérats pires que des hérétiques & des insideles, & qui n'avoient eu en vue pour éviter un châtiment mérité, que de décrier & de perdre un ordre pur, saint, religieux, sans tache, & par-là de semer la discorde dans l'Eglise de Jesus-Christ.

Qu'il convenoit que tant de dépofitions & tant d'aveux, faits par les chevaliers dans les interrogatoires de Paris & de plusieurs villes, formoient un fâcheux préjugé contre l'ordre; mais qu'il ne falloit pas se laisser surprendre par ces apparences trompeuses; qu'il falloit examiner & approfondir comment s'étoient saites ces dépositions; qu'elles étoient toutes fausses & arrachées par violence, étant

de notoriété publique que les chevaliers avoient cédé à la force des tourmens; qu'il ne falloit donc pas les blâmer, ni leur trop imputer ces aveux honteux faits dans la rigueur d'une question cruelle; qu'à la vérité . il y en avoit un grand nombre qui n'y avoient pas été appliqués, mais qu'ils n'en étoient pas moins excusables, parce que la peur en eux avoit produit le même effet que la réalité du supplice dans les autres, supplice auquel ils n'avoient pas voulu s'exposer, en les voyant rompus, disloqués & dans un état pitoyable; qu'à la vérité, ils avoient tous donné en cette occasion des marques d'une foiblesse & d'une lâcheté indigne de leur condition, puisqu'ils devoient préférer un glorieux martyre à l'horreur de trahir la vérité; mais que se trouvant peu de ces ames nobles & généreuses, capables de faire le facrifice de leur vie, la pusillanimité de ces chevaliers dans les fers & craignant la mort, ne donnoit au-

1309.

cune force à des dépositions faites dans ces circonstances:

Qu'il n'ignoroit pas qu'il y avoit plusieurs chevaliers qui avoient avoué des faits horribles sans avoir essuyé la question, ni en avoir été menacés; mais qu'il n'étoit pas moins certain, & que la preuve en étoit facile, que c'étoient des hommes sans ame qui s'étoient rendus à la féduction, qui avoient reçu de l'or & de l'argent, à qui l'on avoit fait de magnifiques promesses, & desquels on ne devoit point considérer les dépositions, qui étoient nulles de plein droit; qu'il y avoit eu des cœurs nobles & intrépides, qui avoient eu le courage de soutenir l'innocence de l'ordre, & que depuis les informations, un grand nombre de chevaliers avoient révoqué leurs dépositions, en s'exposant à tout le danger de ce desaveu, qui étant fait librement & avec un tel péril, les annulloit incontestablement. Il infista sur le caractere des apostats dénonciateurs, le mépris & l'horreur de la nation; il demanda qu'ils fussent arrêtés pour être interrogés dans les formes, confrontés aux chevaliers qui n'auroient pas de peine à les confondre & à anéantir leur indigne accusation.

Manifest∉ de l'ordre. Dupuis

Boulogne lut ensuite un maniseste qui avoit été dressé pour la défense de l'ordre; il contenoit à peu près les mêmes choses que sa harangue. Mais comme il y a quelques différences, il est à propos de le rapporter. Il le récita avec un feu & une onction qui marquoient autant sa douleur que la persuasion où il étoit de l'innocence des chevaliers. Ce manifeste remontroit, qu'on attaquoit un ordre saint, dont la charité & l'amour fraternel étoient le fondement : que dans son établissement, il n'avoit eu pour objet que de secourir au prix du fang des chevaliers, les chrétiens contre les infideles, fur-tout dans la terre-sainte : que l'ordre s'étoit mis sous la protection de la sainte Vierge

& qu'il avoit été confirmé par les souverains-pontises qui, en considération de ses services, lui avoient accordé de grands priviléges: que par la grace de Jesus-Christ, & par le secours de cette divine patrone, mere de la pureté, cet ordre s'étoit conservé sans tache dans l'observation des trois vœux de pauvreté, de chasteté & d'obéissance, auxquels ils avoient ajouté un quatrième, d'exposer leur vie & de la perdre s'il le falloit, en combattant contre les Sarrazins.

On y prouvoit ensuite l'indignité des dénonciateurs, la nullité des dépositions extorquées par violence ou par séduction, la révocation des aveux de la plupart des témoins, exemple qui auroit été suivi par tous les chevaliers, s'ils n'eussent été retenus par les menaces qu'on leur avoit faites d'être brûlés tout viss. On y soutenoit que le roi d'abord, & le pape ensuite avoient été surpris & trompés. On y demandoit que tous les chevaliers sussent réconciliés à l'Eglise

& remis en liberté & dans la jouisfance de leurs biens, pour se présenter
devant le pape, de qui seul ils dépendoient, & qu'en plein concile ils
pussent être interrogés juridiquement
& jugés dans les formes. Boulogne
présenta ce manifeste aux commissaires
qui le reçurent gracieusement, & promirent de le faire passer au souverainpontise.

Alors le chevalier de Monroyal prit la parole, & fit un discours militaire, où il s'anima beaucoup, & dit qu'il étoit honteux qu'on eût osé imputer à un ordre religieux, tant de crimes infames; qu'on eût forcé par des tourmens les chevaliers d'en convenir; que la vérité se découvriroit devant le pape, leur seul juge naturel; qu'aucun d'entr'eux ne pouvoit se sous-traire à sa jurisdiction; que le grandmaître lui-même n'en pouvoit dispenser; qu'il falloit qu'il s'y soumst comme les autres, & qu'il allât lui rendre compte de sa déposition, s'il

Discours du chevalier de Monroyal. Dupuis. .1309.

avoit été assez lâche pour en faire une fausse. Il appuya sur la sainteté & la régularité de l'ordre, foutint que tous les prêtres y faisoient la confécration du corps & du sang de Jesus-Christ, suivant le rit de l'Eglise catholique, rapporta l'exemple du chevalier de Sens, qui par scrupule étant sorti de l'ordre pour en embrasser un plus sévere, y étoit rentré, en reconnoissant qu'il ne pouvoit se sauver que dans le premier. Enfin il se récria sur le ridicule de l'accufation qu'on faisoit contr'eux de nier & de renoncer Jesus-Christ, & donna pour preuve de cette fausseté, l'aventure de quatre-vingts chevaliers qui, dans la derniere guerre contre les infideles, avoient éte faits prisonniers par le foudan; il leur offrit, ajoutat-il, la vie, la liberté & les plus grands honneurs s'ils vouloient se faire Mahométans. Ils le refuserent avec indignation, & souffrirent tous le martyre. Si à leur réception, ils avoient renoncé JESUS-CHRIST, que leur eût-il coûté de

de le renoncer encore? auroient-ils été assez fous pour perir miserablement, lorsque déja coupables de ce crime, ils pouvoient, en le continuant, vivre dans les plaisirs & dans les dignités qu'on leur offroit ?

1309.

Dupuis.

Aucun des autres procureurs ne Aucun des autres procureurs ne Réponse s'étant présenté pour parler, l'arche-des commis-saires. vêque de Narbonne, après avoir concerté avec ses collégues, répondit que les procureurs avoient dans leurs discours avancé deux choses insoutenables; la premiere, qu'avant les procédures contre l'ordre, il étoit intact, puisque le contraire étoit établi par la bulle même du pape, où le fouverain-pontife alléguoit la diffamation de l'ordre parvenue même jusqu'à lui. La seconde, que le pape avoit seul droit de connoître des imputations faites à l'ordre; qu'en supposant le droit de Sa Sainteté, elle avoit pu le transmettre à ses délégués, & qu'ils avoient tous ses pouvoirs: mais qu'indépendamment de son autorité, s'agis-

fant d'hérésie & de crimes contre la foi, la connoissance en appartenoit de plein droit aux ordinaires.

Quant à la demande qu'ils faisoient d'être remis en liberté & dans la possession de leurs biens, que ce n'étoit point aux commissaires qu'ils devoient s'adresser, que ce n'étoit point eux qui les avoient sait arrêter, ni qui avoient sait saissir leurs biens, que tout étoit entre les mains & dans la disposition du pape, qui avoit commis à cette régie le cardinal de Prenesse, à qui ils pouvoient avoir recours:

Qu'à leur égard, leur unique fonction avoit été de les entendre juridiquement, de les interroger tant eux que les autres chevaliers, & d'insérer fidélement dans leurs procès-verbaux toutes les réponses & les raisons des chevaliers.

Ainsi finit la premiere conférence pour la défense de l'ordre. Les Templiers furent reconduits dans leurs prisons, où Boulogne avec ses confreres prépara un nouveau manifeste, pour fortifier ce qu'il avoit dit, & y ajouter de nouveaux moyens.

1309.

Cependant les informations continuoient au concile de Reims aussibien qu'à Paris. Les commissaires s'y rassemblerent dans la salle épiscopale le 11 d'avril, qui étoit la veille de Pâques-fleuri, & y firent venir Boulogne & les autres procureurs de l'ordre, pour être présens au serment que devoient prêter les témoins intimés. Il y en avoit de deux sortes, des chevaliers & des étrangers. Ceux-ci prétendoient avoir connoissance des desordres de l'ordre, & leur témoignage devoit avoir plus de force, puisqu'ils n'étoient pas parties. Les premiers avoient été amenés par le prévôt de Poitiers & par Jean de Janville, établis à leur garde. Il leur étoit permis de déposer à charge & à décharge; mais il paroît qu'on n'ignoroit pas qu'ils vouloient charger l'ordre. Ils étoient dix-neuf, dont nous

ne nous lassons pas de rapporter les noms, inconnus à présent, mais qui peuvent subsister dans leur famille.

Il y avoit Jean de Seminiac, du diocèse de Sens, & Jean de Falege, tous deux prêtres de l'ordre, & qui parurent en habit féculier, signe qu'ils vouloient réprouver l'ordre. De même · Jean de Javeni & Jean de Chevrecœur, du diocèse de Beauvais, portant l'habit & le manteau de l'ordre. Jean de Tailleser, Hugues de Bury, du diocèse de Langres, Geofroi Thanton, du diocèse de Tours, & Jean Langlois, du diocèse de Loudun. Ces quatre derniers avoient la barbe faite comme la portoient les chevaliers; ils en avoient aussi l'habit, & tenoient fur leurs bras les manteaux de l'ordre qu'ils jetterent aux pieds des commifsaires, disant qu'ils ne vouloient plus les porter. Les commissaires les obligerent de les reprendre, en leur remontrant que ce n'étoit pas devant eux qu'ils devoient quitter leurs manteaux, mais que, quand ils seroient hors de leur présence, ils en pourroient faire ce qu'il leur plairoit.

Vinrent ensuite les chevaliers Jean de Bolére, du diocèse de Sens, Jean de Catolon, Arnoul de Marnay, Robert de Layme, Jean de Valtrebran, tous trois du diocèse de Langres, Henri de Landes, du diocèse de Laon, Gaultier de Belne, du diocèse d'Autun, Jean d'Eneze, du diocèse de Beauvais, Guillaume de Saint-Suplet, du diocèse de Meaux, Pierre de Manton & Girard de Passage, du diocèse de Paris. Ils avoient tous la barbe à la Templiere, excepté Passage; mais ils n'avoient point le manteau de l'ordre.

Outre ces chevaliers il se présenta quatre témoins étrangers assignés pour déposer, Radulse de Prêle, jurisconsulte de Loudun, Guichar de Moezac & Jean de Vassége, officiers militaires, & Nicolas Simon, écuyer.

Ils furent tous entendus, & quoi-

que nous n'ayons pas leurs dépositions, on ne peut douter qu'elles ne fusient au desavantage de l'ordre, si l'on en excepte celle de de Prêle, laquelle ne contient qu'un ouï-dire concernant des statuts secrets & sans doute criminels, que lui avoit annoncés le chevalier Gervais de Beauvais, il y avoit environ cinq ans, mais qui n'étant point détaillés, ne pouvoient porter un grand préjudice aux Templiers.

Il y avoit assez d'autres témoins qui leur nuisoient. Un grand nombre de ceux que les commissaires entendirent, se déclarerent coupables. Ils disoient avoir comparu aux conciles de Paris & de Reims, y avoir été réconciliés à l'Eglise, y avoir quitté volontairement le manteau de l'ordre, & s'être sait raser comme n'étant plus Templiers. Les désenseurs de l'ordre prétendoient que cela ne lui faisoit aucun nouveau tort, & que ce n'étoit qu'une suite de la premiere déposition de ces chevaliers, que la rigueur des

tourmens leur avoit d'abord arrachée, & que la crainte d'être punis leur faisoit confirmer.

1309.

L'information dura jusqu'après Pâques: alors on reprit les conférences pour la désense de l'ordre. La seconde conférence se tint le 14 de mai, dans le même lieu & devant les mêmes commissaires. Boulogne & les autres procureurs s'y rendirent. Ils apporterent un second maniseste, où ils exposoient à peu près les mêmes raisons, mais d'une maniere plus étendue. Boulogne en sit la lecture, il contenoit:

S conde conférence pour la défenée de l'ordre.

Dupuis

- 1°. Qu'il n'y avoit jamais eu d'exemple d'une pareille procédure, faite avec tant de précipitation, dans une affaire de cette importance & contre un ordre st respectable & si renommé;
- 2°. Qu'on n'avoit gardé dans cette procédure aucunes des formalités prefcrites par les loix; qu'il n'y avoit eu ni ordre, ni exactitude;
  - 3°. Que la haine, la fureur, l'in-

justice & la violence y avoient seules présidé;

4°. Que sans preuves, sans informations, on avoit commencé par faire arrêter dans un même jour tous les chevaliers, & qu'on les avoit conduits dans des prisons obscures, les déclarant coupables avant même qu'ils fusfent accufés ni interrogés;

5°. Qu'en même tems on avoit faisi tous leurs meubles & tous leurs biens, en violant la loi qui défend de s'en emparer, lorsqu'on tient l'accusé

dans les prisons;

6°. Que dans l'audition des témoins, on ne leur avoit pas laissé la liberté; mais que pour leur faire avouer ce qui convenoit à la rage de leurs accusateurs, & au dessein qu'on avoit formé de perdre & d'abolir l'ordre, on avoit commencé par leur donner la question, en leur faisant souffrir un supplice & des tourmens si cruels, que plusieurs en étoient morts, dont le sang crioit encore vengeance; que d'autres

en étoient restés brisés & dissoqués;

7°. Qu'il n'est pas surprenant que 1310. pour se dérober à des maux si cruels, le plus grand nombre ait confessé tout ce qu'on avoit voulu, tout ce qu'on leur prescrivoit d'avouer;

- 8°. Qu'on les avoit forcés de déposer des faussetés impertinentes & ridicules, non-seulement contre l'ordre, mais contr'eux-mêmes, des crimes affreux, sur lesquels on n'est point écouté lorsqu'il n'y a pas d'autres preuves qui les confirment;
  - 9°. Qu'à de semblables dépositions extorquées par la violence, on ne doit ni l'on ne peut ajouter aucune soi, puisque tout alors manque au déposant; la vertu qui devroit leur donner la constance de mourir plutôt que d'avoue: des crimes abominables; le jugement qui n'est plus libre & qui ne leur laisse pas comprendre la conséquence de leurs aveux; enfin la mémoire même qui dans le trouble, la crainte & la

T

douleur, ne leur laisse pas un souvenir exact des faits;

10°. Qu'outre la force & la cruauté, l'on avoit encore employé la féduction pour arracher d'eux les confessions; qu'à cet esset, on leur avoit fait voir des lettres du roi qui leur insinuoient, qu'en vain ils s'essorceroient de défendre un ordre proscrit, & qui les assuroient qu'en avouant les faits dont on l'accusoit, on leur donneroit la vie, la liberté & une grosse pension, pour subsister hors de l'ordre avec honneur & commodité.

Ensuite par ce maniseste Boulogne faisoit plusieurs demandes aux commissaires, qui tendoient toutes à la justification de l'ordre.

La premiere, que toutes ces dépofitions forcées & qui ne pouvoiens préjudicier à la fainteté de l'ordre, fussent déclarées nulles, sur les protestations qu'il faisoit de leur fausseté maniseste.

La seconde, qu'on lui communiquât

de l'Ordre des Templiers.

l'accusation & les informations, afin de les détruire par des recufations de 1310. droit.

La troisième, qu'on séparât les chevaliers qui n'ont rien déposé contre l'ordre, de ces témoins lâches, foibles & calomniateurs, qui pourroient, en leur inspirant leurs terreurs, leur faire partager leur crainte & leur foibleffe.

La quatriéme, qu'il se fît de nouvelles informations juridiques dans le secret convenable, qui fût gardé jusqu'à ce qu'elles soient remises au pape.

La cinquiéme, que dans ces informations on entendît les concierges des prisons, & ceux qui ont été présents aux dernieres paroles des chevaliers qui y font morts des plaies qu'ils avoient reçues à la question, de ceux mêmes qui ayant déposé conformément à la volonté des commissaires, & ayant été réconciliés à l'Eglise, sont morts de mort naturelle, pour savoir les déclarations qu'ont faites les uns & les au-

tres, & juger par-là de leurs sentimens, que personne ne déguise en mourant.

La sixième, qu'on admit aussi au nombre des témoins, & qu'on les y contraignit même, les chevaliers qui n'ont rien voulu déposer, & dont il y en a un assez grand nombre, asin qu'ils ne gardent plus un silence criminel; qu'on les oblige de prêter serment de dire la vérité, & qu'ils déposent librement & naturellement ce qui s'est passé à leur réception dans l'ordre & tout ce qui s'y pratique,

La septième, qu'on sît venir & qu'on interrogeât le chevalier de Valincourt, Parisien, qu'on peut entendre facilement, puisqu'il est à Paris, pour répondre, s'il n'est pas vrai qu'animé d'un zele trop ardent, il quitta l'ordre pour embrasser celui des Chartreux qu'il croyoit plus sévere, & où il croyoit se pouvoir mieux sauver; si ayant reconnu qu'il s'étoit trompé, il ne demanda pas à rentrer dans l'orge

dre; s'il n'y rentra pas, en effet, en subissant la pénitence qui est imposée 1310. aux inconstans. Elle consiste à paroître en plein chapitre assisté de plufieurs de ses amis, à se mettre à genoux devant le supérieur, qui le condamne à manger à terre dans le réfectoire un an & un jour, à jeûner pendant cet espace de tems au pain & à l'eau tous les samedis, & à venir chaque dimanche qui fuivoit le samedi, à la grand'messe conventuelle pour y recevoir la discipline. Il ajouta,

Que Valincourt fubit toutes ces conditions, & que ce ne fut qu'après un aussi long délai, qu'on le reçut de nouveau, & qu'on lui rendit l'habit de l'ordre; il est encore vivant, s'écria Boulogne; qu'on le mande & qu'on l'interroge; il confirmera ces faits, & rendra compte de quelle façon on se comporte dans l'ordre, & comment on y vit.

Quoi! Messieurs, poursuivit - il, peut-il entrer dans l'esprit de gens de T iii

bon sens que tant de personnes de qualité eussent choisi un état, & fussent entrées dans un ordre où subitement on leur fit changer de religion; où n'entrant que pour se sauver, ils consentissent néanmoins à se perdre pour jamais? Quoi, aucun d'eux n'a resiste? Tous ont persévere? Ils se sont tous livrés à des crimes abominables : aucun n'a reclamé? aucun ne s'est repenti? Pendant deux siecles le secret s'est garde? Ce sont des faits incroyables, nonseulement faux, mais ridicules, impertinens, absurdes & qui prouvent victorieusement la fureur de leurs ennemis, l'injuste & l'odieux projet de détruire un ordre si respectable, & enfin qui démontrent la fausseté de toutes les dépositions des chevaliers, que la force & la crainte ont séduits jusqu'à déposer des imaginations & des circonstances ineptes qu'on ne leur demandoit pas, croyant par-là assurer leur fortune, & se procurer la faveur du prince.

Les commissaires ne répondirent pas un mot à cette soule de raisons, & peut-être y eussent-ils été embarrassés. Ils se contenterent de recevoir le maniseste, dont ils ordonnerent qu'on fît quatre copies, & renvoyerent les procureurs de l'ordre dans leurs prifons.

Du, uis.

On les fit revenir le 17 mai pour savoir s'ils n'avoient plus rien à alléguer en faveur de l'ordre. Boulogne présenta un troisiéme manifeste, où il exposoit, que les chevaliers, dont il étoit procureur, avoient appris que dans le concile provincial que l'archevêque de Sens tenoit à Paris avec ses suffragans, il vouloit procéder contr'eux; ce qui étoit contre toutes fortes de formes & de regles, puisque MM. les commissaires avoient fait & faisoient actuellement des procédures juridiques contr'eux, & qu'ils ne pouvoient pas répondre en même tems devant deux juges; qu'ainsi il en appelloit devant le pape au nom de ces chevaliers; que puisqu'on ne vouloit pas leur rendre la liberté, ni les remettre en possession

T iv

de leurs biens, ils demandoient que du moins on leur fournît les fords nécessaires pour être conduits sûrement & décemment devant Sa Sainteté, afin qu'ils y soutinssent & qu'ils y poursuivissent leur appel; que cependant ils supplicient les commissaires de notifier cet appel à l'archevêque de Sens, & de l'obliger à surseoir aux procédures, puisqu'étant dans les fers, ils ne pouvoient sui faire les actes nécessaires.

Les commissaires ne surent d'abord que répondre à cette demande, & les chevaliers procureurs se retirerent sans qu'on n'y opposât rien: mais l'après-midi on les sit revenir pour les écouter encore dans leurs désenses; on leur dit que c'étoit pour la derniere sois, & que Pierre de Verac, commis à leur garde, étoit chargé de les remener dans les prisons de leurs provinces. Alors Boulogne renouvella son appel devant le pape, sit toutes les protestations qu'exigeoit la situation des chevaliers,

persista à demander qu'il leur fût permis d'avoir un conseil pour poursuivre leur appel, & qu'on leur fournît les fonds pour aller devant le souverainpontife, sous la protection duquel ils se mettoient : il en demanda acte ce jour même. Les commissaires répondirent, qu'ils n'avoient aucune autorité sur l'archevêque de Sens, ni sur le concile de Paris; que ce concile ne se tenoit que du consentement & par l'ordre même du pape, qui l'avoit autorifé, qu'ainsi c'étoit aux chevaliers à prendre d'eux-mêmes les mefures qu'ils jugeroient à propos pour y notifier l'appel dont ils leur donnoient acte de ce jour - là, en le faisant inférer dans les procédures.

Ce fut le feul réfultat des trois conférences, & la seule consolation qu'on donna à ces chevaliers, qui dès le lendemain furent renvoyés dans leurs premieres prisons.

Pendant cette procédure les deux Parlement de Pontoise, conciles de Paris & de Reims tenoient



leurs séances & y faisoient des informations contre les Templiers. Le roi, de son côté, toujours dans une entiere conviction des crimes des Templiers, & ne perdant jamais de vue leur abolition, avoit convoqué un parlement à Pontoîse, où il assistoit régulièrement, & où il recevoit les avis de tout ce qui se passoit aux deux conciles; il étoit accompagné des plus grands seigneurs de son royaume, qui tous entraînés par sa volonté, ne balançoient pas à s'y conformer. Il étoit logé dans une abbaye voisine.

La défense de l'ordre envoyée au roi & au pape. Dupuis. Ce sut où les commissaires allerent le trouver, pour lui remettre les insormations qu'ils avoient faites contre les chevaliers, & les trois manisestes pour leurs désenses. Il ne paroît pas qu'il y sit grande attention. Avant de quitter Paris, ils en avoient déposé les minutes dans l'église de Notre-Dame, & ils en firent porter une expédition au pape par Chatard de Penavoir, chanoine de Saint-Julien, diocèse de

المنظرة

Limoges, & par Pierre d'Orléans, licentié ès loix. Ils y joignirent des lettres où ils lui rendoient compte de tout ce qui s'étoit passé. Ces deux envoyés partirent le juin, le jour même que les commissaires se rendirent auprès du roi. Les deux conciles n'avoient pas fait tant de diligence, ayant un bien plus grand nombre de témoins à examiner; aussi

durerent-ils encore long-tems.

Les misérables Templiers étoient aussi persécutés presque dans tous les autres états de l'Europe. En Angleterre, malgré la lettre que le roi Edouard avoit écrite au pape, & qui affirmoit leur innocence, ils avoient tous été arrêtés dès le 6 janvier 1309, avant Pâques, & l'on avoit assemblé un concile à Londres, auquel présidoit l'archevêque de Cantorbery. Ils y furent tous amenés & interrogés. On dit qu'ils avouerent tous les crimes qu'on imputoit à l'ordre: mais n'ayant point ces informations, on

1310.

Procédutes
d ns les aus
tres parties
de l'Europe.
Angletette.
Dupuis.
Villani.
S. Antonin.

J310.

peut avec raison douter de ce fait, qui est contredit par deux historiens, dont l'un est reconnu pour un grand docteur de l'Eglise, qui l'a même canonisé, tous deux contemporains; le premier est Villani, bien instruit des affaires de son tems; le second est le célebre saint Antonin: mais le cri public étoir contre les Templiers, & l'aveu de tant de chevaliers avoit prevenu tous les esprits. Ce qui sonde ce doute, est la conduite que le parlement d'Angleterre tint dans la suite contr'eux, bien éloignée de la rigueur dont on usa en France & dans d'autres états.

En Castille. Dupuis. Mariana. Fleuri. En Castille, on avoit assemblé deux conciles pour l'affaire des Templiers, l'un à Tolede & l'autre à Salamanque. D. Gonzale, archevêque de Tolede, assisté de ses sustragans, présidoit au premier, & entendit tous les chevaliers, dont le chef étoit D. Rodrigue, Ilbanès, grand-commmandeur. On n'a point de mémoires ni de l'information, ni de la sentence qui intervint; mais

comme les procédures se firent dans les formes, sans violence & sans qu'on donnât la question aux chevaliers, on peut présumer que ce concile se termina comme celui de Salamanque.

1310

L'archevêque de Compostelle présidoit à ce dernier, & avoit avec lui les évêques de Lisbonne, de la Gardie, de Zamora, d'Avila, de Ciudad-Rodrigue, d'Astorga, de Tuy & de Lugo. On fit les informations, on entendit plusieurs témoins, & tous les chevaliers furent déclarés innocens des crimes dont on les accusoit. La sentence ne fut pourtant pas définitive; on en renvoya la décision au pape. Quoique les chevaliers Castillans eussent été reconnus innocens, ils ne devoient pas moins suivre la destinée de l'ordre, suivant qu'elle seroit réglée au concile général; ainsi leurs biens demeurerent en séquestre, & c'étoit aux évêques qu'on en rendoit compte.

Les choses ne se passoient pas si doucement en Arragon, où l'ordre

En Arragon, Dupuis.

possédoit plusieurs villes & places fortes, entr'autres Moncon, leur chef d'ordre, & les forteresses de Miravette. de Cantavicia & de Castellot. Au premier bruit qu'on les vouloit arrêter, les chevaliers s'y retirerent, en augmenterent les fortifications, & se mirent en état de défense. En même tems ils écrivirent au pape, pour se plaindre de la persécution : mais tout étoit fourd à leurs cris. Le roi envoya des troupes pour les arrêter & s'emparer de leurs commanderies. Ils se défendirent vaillamment, & pendant les deux années 1310 & 1311 les généraux Arragonnois ne purent prendre que quelques châteaux, où même ils trouverent une grande résistance.

En Italie.

Dupuis.

1310.

1311.

On n'en étoit pas aux armes en Italie, où tous les Templiers avoient été arrêtés; mais on ne leur faisoit pas une guerre moins dangereuse. Outre les poursuites que faisoient les archevêques de Florence & de Pise, l'archevêque de Ravennes avoit assemblé un concile dans sa ville métropolitaine; il y informa contre les chevaliers, & rapporta les charges en plein concile: elles ne furent pas trouvées assez fortes, puisqu'on délibéra si on les appliqueroit à la question. L'inquisiteur général y conclut; mais es peres du concile s'y opposerent; & après de longues contestations, il sut décidé qu'on jugeroit juridiquement, en déchargeant les innocens, & en punissant les coupables selon les loix.

En Alle? pagne. Dupuis

1310

Le pape avoit écrit presque à tous les souverains d'Allemagne pour faire arrêter dans leurs états tous les Templiers, afin qu'ils sussent interrogés par les commissaires qu'il avoit nommés, & qu'on travaillât à leur procès. Les archevêques de Mayence, de Trêves, de Magdebourg, & les évêques de Constance & de Strasbourg surent commis chacun dans leur diocèse; il envoya comme son délégué en Allemagne, l'abbé de Crudace, du diocèse de Viviers, avec des lettres

à tous les prélats & abbés de l'Empire, pour l'aider de toute leur autorité & même de leur argent : mais
cette nation libre & fage ne se pressa
pas; les procédures se firent dans les
regles & sans qu'on mît en usage la
question, de sorte que les Templiers
n'eurent pas lieu de se plaindre, &
qu'ils eurent pour se désendre tout le
tems qu'ils pouvoient desirer.

En Chypre. Dupuis.

En Chypre, il avoit fallu en venir à la force pour faire exécuter les ordres du pape. Tous les Templiers s'étoient rassemblés à Nimove, place qui leur laissoit la mer libre : mais se voyant prêts d'y être assiégés, & tout le royaume soulevé contr'eux, se repofant d'ailleurs fur leur innocence, ils vinrent à récipiscence, & lorsqu'on'y pensoit le moins, ils se rendirent à Nicofie, ayant à leur tête le maréchal, le précepteur, le drapier & le trésorier de l'ordre. Dix chevaliers les suivoient. & ils se soumirent tous à ce qui seroit ordonné par le pape leur supérieur.

supérieur. Le régent de Chypre sit prendre leurs armes & leurs chevaux, & les sie tous arrêter, en les mettant dans une prison honnête; il en donna ensuite avis au pape. On ne dit pas qu'il se soit fait aucune procédure contr'eux; n'ayant plus de liberté, il falloit bien qu'ils subissent le même sort que eles chevaliers des autres royaumes.

En France on alloit bien plus vîte, pel dei dei dei dei dei se conciles de Sens & de Reims, pliers, qui se tenoient à Paris & à Senlis, pour se concerter, étant si voisins l'un de l'autre, se hâterent d'achever les procédures. Ils durerent un an & demi, & ils entendirent trois-censtrente-un Templiers. La base de leur interrogatoire étoit toujours la première déposition qu'ils avoient saite devant l'inquisiteur ou ses délégués. Il ne leur étoit point permis de s'en dédire. En vain cinquante-neus, sui-vant leur rétractation, déclarerent-ils qu'ils n'avoient déposé que par la

1310,

Nouvel appel des Templiers.

> Dupuis. Vertotr

que tout ce qu'ils avoient dit étoit faux; il n'y eut aucune confrontation ni avec leurs accusateurs, ni des uns avec les autres, quoique plusieurs euffent chargé leurs confreres. Les peres des conciles alléguoient pour justifier cette conduite, les ordres du pape & les pouvoirs qu'il leur aveit donnés.

Cependant les procureurs pour la défense de l'ordre craignant que les commissaires, devant qui ils l'avoient prononcée, n'eussent pas fait part aux peres des deux conciles, de l'appel qu'ils avoient interjetté devant le pape, trouverent le moyen de le faire signifier aux promoteurs des conciles, ce qui n'opéra rien pour les accusés.

Bulles du pape pour les juger.

Dupnis.

Ces conciles se conformoient en cela aux desirs & à la volonté du pape. Les rois de France, d'Angleterre, de Castille & d'Arragon lui avoient rendu compte de tout ce qui s'étoit passé dans leurs états; ils le

pressoient de terminer cette assaire, & de faire juger les Templiers : sur quoi le pontise rendit plusieurs bulles, par lesquelles il permettoit aux peres des deux conciles de juger les chevaliers définitivement & souverainement, comme le représentant, & de comprendre dans leur fentence, nonseulement tout l'ordre en général, mais chaque Templier en particulier; de contraindre les témoins par toutes sortes de voies à déposer & d'implorer même le bras féculier. Il excepta le grand-maître & les grandsprieurs, dont il se réserva la connoissance & le jugement; il comptoit les juger au concile de Vienne, qui devoit s'ouvrir l'année prochaine, & il invitoit par une autre bulle tous les prélats, docteurs & ecclésiastiques à s'y rendre.

Fin du second Livre.

Vij



# HISTOIRE DE L'ABOLITION

DE LORDRE

DES TEMPLIERS.

### LIVRE TROISIÉME.

Fin des conles de Sens de Reims. Dupuis. Vertot.

ON étoit déja avancé dans la quatriéme année de la poursuite qu'on faisoit contre l'ordre des Templiers, & pendant tout ce tems-là, ils languissoient dans les prisons, lorsqu'ensin les conciles de Sens & de Reims, qui devoient décider de leur sort, terminerent leurs séances. Le concile de Sens comme on l'a dit, s'étoit tenu à Paris, & le concile de Reims à Senlis, asin que cette proximité facilitât aux peres des deux conciles, un concert pour les procé-

dures & pour la sentence qui s'y de- = voit rendre. On y avoit rassemblé tou- 1511; tes les informations, qui étoient composées de quatre-cens-cinq témoins, en y comprenant les dépositions des soixante-douze que le pape avoit entendus à Poitiers en 1308. Les commissaires qui avoient reçu les trois manisestes pour la désense de l'ordre produits par ses procureurs, les avoient remis au concile de Sens avec l'acte d'appel interjetté au pape, que ces procureurs avoient notifié au concile. Le tout fut examiné, & l'on jugea qu'on n'y devoit avoir aucun égard. Cet avis fut même communiqué au S. Pere, qui l'approuva, & l'on résolut de passer outre à la fentence.

Il sembloit qu'on ne pouvoit se dispenser de confronter les témoins, tant étrangers que chevaliers, les uns contre les autres; parce que plufieurs ne déposant pas seulement de leur fait, chargeoient d'autres che#311.

les ordres facrés, on les livreroit tous au bras féculier, pour être punis suivant la rigueur des loix, s'ils ne revenoient à récipiscence, en confirmant leurs premieres dépositions.

Ordre pour procéder à l'exécution.
Dupuis.
Turcelin.
Mezerai.

On ne perdit point de tems pour procéder à l'exécution. Il n'y eut aucune difficulté pour ceux des trois premieres classes. Ceux de la troisiéme furent pénétrés de la plus vive douleur; car soit que leurs dépositions fussent vraies ou fausses, ils ne pouvoient être punis plus rigoureusement que de passer leur vie entre quatre murailles, sans société, sans consolation, mal nourris & sans espérance. La mort paroît plus douce aux hommes de cœur . & elle leur fait envier le sort des bêtes qui ont du moins la liberté. Leur fort leur paroissoit plus dur que celui dont les relaps étoient menacés\_

A l'égard de ceux-ci, après qu'on est dégradé ceux que leur caractere assujertissoit à cette honteuse formalité, Lité, l'on assigna pour l'exécution la campagne qui avoisine l'abbaye Saint-Antoine, & l'on y dressa des bûchers à quelque distance du moulin de cette abbaye. Le champ étoit vaste & propre à y en lever plusieurs, & à contenir le grand nombre de spectateurs qui devoient y assister.

Premiero exécution.
Turcelin.

1311,

Le 10 de mai, on y conduisit un chevalier, dans l'espérance qu'il se dédiroit, ou que son supplice effrayeroit les autres, qui ne douteroient plus qu'on leur en sît subir un pareil: mais on sut trompé dans l'une & l'autre de ces idées. Le chevalier ne se dédit point. Il sut brûlé vif, & son supplice n'intimida point ceux qui étoient condamnés au même sort.

Huit jours après, se sit dans le même lieu du champ de Saint - Antoine la seconde exécution, qui sut le plus terrible spectacle qu'on eût jamais vu en France. On avoit allumé minze ou vingt bûchers, non pas enslammés, mais comme autant de lits de

Seconde: Dupuis. Turcelin. Vertot. Fleuri.

feu pour brûler les coupables infenfiblement, & feulement remplis de charbons ardens. Une multitude incroyable de Parifiens & de gens du voifinage, des villes & villages à quelques
lieues à la ronde, inftruits de cette
exécution, s'y étoient rendus. On
amena dans des charettes cinquantequatre chevaliers du nombre de ceux
qui avoient rétracté leur premiere déposition, & on les en sit descendre pour
les jetter dans ce brasier, & les y brûler à petit seu.

Avant d'en venir là, on leur proposa de renoncer à leur rétractation, & de confirmer leur déposition. On les en pressa vivement, & pour les y engager, on leur sit entendre qu'inutilement vouloient ils se facrisser pour un ordre qui étoit aboli. En même tems on leur montra des lettres-patentes du roi, qui accordoit une amnistie générale à tous les coupables, qui leur promettoit la liberté & une pension pour subsister le reste de leur

yie commodément. Aussi insensibles à ces avantages, qu'à la crainte du supplice qui s'offroit à leurs yeux, ils les resussemnt; ils déclarerent qu'ils étoient innocens de tous les crimes qu'on leur imputoit, & qu'ils ne les avoient avoués que par force, & en cédant à la violence des tourmens.

Comme ils étoient tous gens de qualité, parens & alliés de tout ce qu'il y avoit de grand & de distingué à la cour & à la ville, il se trouva autour d'eux un grand nombre de leurs parens & de leurs amis, qui les exhorterent à obéir aux ordres du roi, & à ne pas périr si misérablement par le plus cruel des supplices. Larmes, prieres, supplications, tout sut employé, mais inutilement. Ils soutinrent toujours qu'ils étoient innocens, & que par leur rétractation ils avoient rendu témoignage à la vérité.

On fut donc contraint d'en venir à l'exécution de cette terrible sentence. On jetta liés dans ces brasses

X. ij

de seu les cinquante-quatre chevaliers; qui, au lieu des plaintes, des gémissemens & des cris qu'on s'attendoit qu'ils alloient saire, ne pousserent pas un soupir, & qui malgré ce qu'ils souffroient d'un si cruel supplice, témoignerent une sermeté & une constance admirables, invoquant le nom de Dieu, le bénissant & le prenant à témoin de leur innocence. Ils moururent ainsi, consumés à petit seu.

Trouble & étonnement du peuple.
Les mêmes.

Un pareil spectacle étonna & épouvanta toute cette multitude qui y assistant. La pitié, l'effroi, la compassion, s'emparerent de tous les esprits. Chacun étoit saisi d'horreur. On plaignoit, on admiroit tant de gens de qualité immolés si cruellement. On ne pouvoit croire coupables des hommes de ce rang & de ce mérite, qui à la sleur de leur âge, périssoient volontairement, & préséroient une mort si horrible à la vie & aux conditions qu'on leur offroit. S'ils étoient criminels, n'étoit-ce pas le comble de l'extra-

vagance de mourir pour une pareille cause, en multipliant leurs crimes, & en allant devant le souverain juge pour en être punis par des supplices encore plus effroyables? Que s'ils ne le croyoient point, ce juge inflexible, quel intérêt avoient-ils de renoncer à la vie?

Tout le peuple fut donc troublé, frappé, ému violemment. Cétoient les spectateurs qui versoient des larmes, qui déploroient le sort des mourans. Presque tous les croyoient innocens, malgré la voix publique, qui leur imputoit des vices si détestables.

D'autres qui les en croyoient convaincus, sur un si grand nombre de dépositions, traitoient cette constance d'opiniâtreté brutale, de frénésie, d'un juste jugement de Dieu qui les avoit aveuglés, & qui permettoit qu'ils mourussent dans l'impénitence finale.

Il restoit encore dix Templiers à exécuter. On les avoit reservés, peut-X iii Troisiéme exécution. Dupuis. Turcelin.

## 246 Histoire de l'abolition

1311.

être dans l'espérance qu'apprenant la mort de tous leurs confreres, ils seroient épouvantés, & reviendroient à eux; peut-être aussi pour toucher un aumônier du roi qui étoit de leur nombre. Vaine espérance. On le conduisit avec quatre autres, la veille de l'Ascension dans le même champ de l'abbaye, & ils se laisserent brûler avec la même entrépidité.

Quatriéme exícution. Les mêmes Auteurs.

Peu de jours après, cinq autres chevaliers qui étoient détenus dans les prisons de Saint-Denis, surent menés dans un champ voisin de cette abbaye, où l'on avoit dressé un bûcher. On leur sit les mêmes offres; ils les dédaignerent, & ils moururent avec la même fermeté.

Les chevaliers de Villars & de Cugé n'imiterent point ces soixantecinq martyrs de l'ordre. Ils renoncerent à leur rétractation, & sauverent leur vie : ils dirent ensuite qu'elle étoit trop précieuse pour la perdre ainsi sollement, ajoutant que lorsqu'ils

virent dans des charettes les cinquantequatre de leurs confreres qu'on conduisoit au champ de Saint-Antoine pour être brûlés, ils furent si épouvantés, qu'ils dirent tout ce qui n'étoit point, & qu'ils en auroient plus avoué encore, si on l'eût voulu, pour se dérober à un pareil supplice.

L'étonnement & l'horreur des Parisiens s'accrurent encore, lorsqu'ils virent que peu content de punir les chevaliers qui étoient en vie, l'on s'en prenoit encore aux morts. Il y avoit déja quelques années que le chevalier Jean de Tur étoit mort. Il avoit acquis dans l'ordre une grande réputation, avoit été pourvu du grandprieuré de France, & avoit fait bâtir dans le palais du Temple, où il habîtoit, la tour, qui en étoit le plus bel ornement. Quelques-uns des chevaliers qui avoient déposé, l'avoient chargé dans leurs dépositions comme coupable des mêmes crimes. C'en fut assez pour qu'on ste le procès à 'X iv

Exhumation du chevalier de Tur.

Dupuis.

Turceliu.

fa mémoire, qu'on le déclarât convaincu de ces crimes, & qu'on le condamnât au feu. C'étoit violer les loix de l'état, qui ordonnent que la mort fait cesser toutes les poursuites criminelles, lorsqu'il n'est pas intervenu un jugement; à plus forte raison lorsqu'elles n'ont pas été commencées: mais telle étoit alors la fureur dont on étoit transporté contre un ordre qu'on croyoit abominable.

Ainsi, suivant le jugement qui sut rendu contre la mémoire de ce commandeur, il sut condamné au seu. On exhuma son corps à demi pourri. Ses os surent brûlés & réduits en cendres.

Joie des nonciateurs. Mezerai. Les deux apostats qui avoient dénoncé l'ordre, & qui étoient la premiere cause de ces tragédies, triomphoient & se promenoient insolemment dans Paris, la tête levée, jouissant des biensaits du roi, & s'applaudissant des suites de leur dénonciation. Il y a tout lieu de croire, qu'ils étoient en horreur à tous les gens de bien, sur-tout après l'incertitude qu'avoient inspirée les protestations des suppliciés, & l'intrépidité de leur mort.

1311.

Comme on suivit dans les états du roi de Naples toutes les maximes &

Supplice es

toutes les impressions de la cour de France, lorsqu'on y apprit le jugement des conciles de Paris & de Reims, les magistrats de ce prince en Provence & en Piémont s'y conformerent. On pressa tous les chevaliers qui avoient rétracté leurs dépositions, de renoncer à leur desaveu, & de les confirmer; ils le refuserent, & furent tous brûlés vifs. Leur nombre, ni leurs noms ne sont pas venus jusqu'à nous.

La sentence des conciles qui avoit déchargé les Templiers de leurs vœux & de leurs engagemens, faisoit assez connoître le dessein formé d'abolir leur ordre. Sur quoi le roi reprit le projet d'établir un ordre royal & militaire, auguel on uniroit tous leurs biens, & peut-être ne desespéroit-il

Proposition de l'ordre royal. Dupuis.



## 250 Histoire de l'abolition

pas encore d'y faire unir tous les autres ordres, & de faire élire grandmaître M. Philippe, son second fils. Dans cette vue, dès le 12 de mai, il avoit écrit une grande lettre au pape, par laquelle il lui marquoit que les crimes des Templiers étant si énormes, & prouvés si juridiquement, sa Sainteté & le concile ne pouvoient se dispenser de les exterminer, d'abolir leur ordre, & de créer un nouvel ordre militaire, auquel tous leurs biens & tous leurs priviléges suffent attri-

Le pape ne répondit rien sur la demande d'exterminer les Templiers. Il savoit que les conciles provinciaux y avoient pourvu par leur sentence.

France.

bués: il ajoutoit néanmoins, qu'on pouvoit les adjuger à un ordre ancien de même destination, & il promettoit de faire exécuter dans son royaume les décrets du concile pour cette matiere, en exceptant toujours ses droits, ceux des prélats & des seigneurs de Il n'approuva point la création d'un nouvel ordre; & sur l'union de ces biens à un ancien ordre déja établi, il en remit la détermination au con-

cile général.

Quoique le pape & le roi affectassent de ne prendre aucune part à la destination de ces biens, & qu'ils n'en prétendissent pas profiter, ils ne laifsoient pas d'être attentifs à l'emploi qui se feroit des meubles & des revenus. Ainsi dès le 12 mai, le pape étant à Avignon, avoit fait une bulle qui enjoignoit à l'archevêque de Rouen & aux évêques de Poitiers & de Mande, de faire rendre compte à tous les régisseurs établis aux revenus des Templiers, & de faire transporter ce qui resteroit de net, hors du royaume, sous la protection du roi. C'étoit indiquer assez clairement Avignon, & faire sentir que le pontise, avec l'agrément du roi, vouloit disposer de ces revenus.

La nouvelle du jugement des con-

1311.

Bulle pour le produit des biens des Templiers. Dupuis.

1311.
En Italie.
Concile de
Ravennes.
Heuri.

ciles de Sens & de Reims ayant passé dans les états voisins, elle avoit hâté les procédures contre les Templiers. On les poursuivoit dans plusieurs provinces d'Italie. Il se tenoit un concile à Ravennes, où présidoit l'archevêque de cette ville, assisté de huit évêques, ses suffragans, & de trois inquisiteurs de la foi.

On avoit fait arrêter douze Templiers qui y furent amenés & interrogés. Comme ils n'avouoient aucun des crimes dont on les accusoit, on ordonna, sur le requis des inquisiteurs, gens prévenus & qui veulent toujours trouver des coupables, qu'on les appliquat à la question. Cinq y furent en effet appliqués, & confesserent. On interrogea les sept autres sans les tourmenter. Ils répondirent avec la plus grande fermeté, que toutes les accusations qu'on faisoit contr'eux, étoient autant de faussetés. On leur produisit les cinq qui avoient avoué; ce qui ne Les fit point changer de langage.

1311,

L'affaire mise en délibération au concile, il fut décidé qu'on interrogeroit encore les sept Templiers; mais fans les appliquer à la question, ni sans user d'aucune violence pour les contraindre dans leurs dépositions. Ils continuerent à répondre avec une grande affurance, & elle fut telle, que les peres du concile jugerent qu'on devoit y ajouter foi, & au contraire réprouver les dépositions des cinq premiers qui ne les avoient faites que par force. Ainsi le résultat du concile fut, que ces douze chevaliers étoient innocens. La décisson de leur fort fut donc renvoyée au pape, parce qu'il étoit aisé de comprendre qu'indépendamment du crime, ou de l'innocence des Templiers, la résolution étoit prise d'en abolir l'ordre.

Ce n'étoit pas pourtant le fentiment des peres de ce concile; ils opinerent qu'on devoit punir les chevaliers qui feroient trouvés coupables, absoudre les innocens, & sur-tout Dupuite.

conserver l'ordre, si le plus grand nombre étoit exempt des crimes qu'on lui imputoit. C'étoit sur quoi le concile général devoit prononcer.

En Toscane, dans les conciles de Pise & de Florence, on déclara plusieurs chevaliers atteints & convaincus des crimes qu'on leur imputoit. On ne sait s'ils les avoient avoués par la force des tourmens, & l'on ne dit pas s'ils surent exécutés.

En Castille & en Arragon. Dupuis.

En Castille, quoiqu'au concile de Salamanque, on eût déclaré innocens les chevaliers arrêtés, on ne les mit point en liberté, & le roi s'étoit mis en possession de tous leurs biens. On attendoit la décision du concile général.

En Arragon, D. Artaud de Lune; grand-justicier, qui avoit été nommé général de l'armée royale, poursuivoit vivement les Templiers qui s'étoient retirés dans leurs places, & qui s'y défendirent vaillamment: mais que pouvoient-ils faire contre les forces de

tout un royaume, sans secours & haïs de tout le peuple? Ainsi de Lune les assiégea de place en place, prit successivement Monçon, Miravette, Cantavieça & Castelot. Le siège de Monçon, la plus sorte de toutes ces villes, sut très-long, mais ensin il fallut céder. Tous les chevaliers surent pris, & conduits en diverses prisons.

Le pape nomma l'évêque de Valence pour instruire leur procès, dont l'histoire n'a pas conservé le détail.

En Allemagne, l'électeur & archevêque de Mayence avoit convoqué un concile dès le mois de décembre 1309, & l'on y fit diverses procédures contre les Templiers; une bonne partie de l'année 1310 y fut employée. On n'en a pas le détail; & l'on croit qu'on étoit prêt de les condamner, lorsque le valgrave Hugues, commandeur de l'ordre, qu'on appelloit le comte sauvage, & qui en effet étoit comte de l'Empire, en sut averti. Il n'avoit point été arrêté, non plus

En Alles

1311;

En Alles magne. Dupuis. Fleuri. Vertot. Grutler. Mariana. x311.

que plusieurs chevaliers Allemands: il prit alors une résolution hardie, & suivi de vingt chevaliers du Temple, qui tous aussi-bien que lui avoient leurs armes fous leurs manteaux, & montroient une contenance fiere & menaçante, il entra dans la salle du concile: le valgrave s'adressant directement à l'électeur, comme archevêque & président du concile, lui dit: J'apprens qu'aujourd'hui, vous, Monsieur, & tous ceux qui composent cette assemblée, vous vous disposez à condamner les chevaliers du Temple à des supplices affreux. Sachez que vous ne pouvez rien faire de plus injuste. On dit encore que vous voulez abolir l'ordre de ces braves chevaliers, qui au prix de leur sang ont gardé & conservé si long-temps le temple du Seigneur, & qui sont d'une si grande utilité à la république & à la religion chrétienne. C'est sur ces avis que nous venons tous ici, au nom de nos freres opprimés, appeller de toutes ces procédures. Vous les faites par l'ordre du pape Clement,

Clement, c'est un tyran barbare & injuste, & nous appellons de ses ordonnances au souverain-pontife, qui après lui sera élu légitimement, pour en sa présence, & à la face du ciel & de la terre, manifester notre innocence & celle de tout l'ordre, contre lequel toutes les accusations sont fausses, aussi-bien que les dépositions qu'ont faites quelques chevaliers.

Des paroles si audacieuses & la vue des armes des chevaliers, qui ne laissoient pas de paroître quoiqu'à demi couvertes, jetterent une grande frayeur dans l'ame des peres du concile, qui craignoient un coup de desespoir. Le président se hâta de répondre, qu'il leur donnoit acte de leur appel, qu'il en donneroit avis au pape, & qu'il intercéderoit auprès de lui en leur faveur, le concile ne prétendant leur faire aucun tort, ni rien prononcer contr'eux. Sur quoi le valgrave répliqua, qu'on leur rendroit justice, & que le concile ne pouvoir

izīti.

douter de leur innocence, après le miracle qui étoit arrivé de plusieurs Templiers attachés à un poteau au milieu du bûcher allumé pour les brûler, & que les flammes avoient épargnés.

L'électeur ne contesta point, épouvanté comme il étoit, ce prétendu miracle, qui étoit entiérement faux; il répéta seulement qu'ils pouvoient tous être tranquilles, & que le pape auroit certainement égard à l'intercession du concile.

Il y a diverses opinions sur ce miracle, quelques-uns ayant avancé qu'il se sit dans l'assemblée même, & que ces vingt Templiers mirent du seu sur leurs manteaux, qui ne brûlerent point; ce qui paroît une sable.

Le valgrave & ses collégues sortirent ensuite, & l'électeur leur tint parole; il manda au pape ce qui s'étoit passé, lui exposa le danger qu'il y avoit de sévir contr'eux, & lui insinua sans doute que ces chevaliers ne paroissoient point coupables: sur quoi le pape envoya le 1 de juillet, une nouvelle commission au concile de Mayence pour juger définitivement ces vingt Templiers, les absoudre, & les déclarer innocens. Ce qui sut exécuté. Ils surent rappellés au concile, & l'on dit qu'ils surent transférés dans un autre ordre, apparemment dans ce-lui des chevaliers Teutoniques.

Cet évenément fait connoître, que fi l'on n'eut pas usé de surprise & de violence en arrêtant tous les chevaliers en un seul jour, ils se seroient désendus; qu'on auroit eu beaucoup de peine à les convaincre, & que leur ordre auroit subsisté.

Enfin le tems marqué pour la tenue du concile général indiqué à Vienne étant arrivé, le pape s'y rendit dès le commmencement de septembre : il y trouva la plupart des peres qui l'y attendoient; les autres y arriverent successivement, & enfin il s'y trouva jusqu'à trois cents, tant cardinaux

Concile général de Vienne. Dupuis. Turcelin. Fleuri. Vertos

1311.

Y ij

260

:1311.

qu'archevêques, évêques, prélats, ab-

Le roi de France s'y rendit en perfonne avec ses trois fils, Louis, roi de Navarre, Philippe, comte de Poitiers, Charles, comte de la Marche, & Charles, comte de Valois, frere du roi. Ce prince étoit suivi d'un corps de troupes, qu'il n'amena pas cependant jusqu'à Vienne; il les laissa dans les places voisines, mais à portée de pouvoir exécuter ses ordres.

Le roi d'Arragon y avoit envoyé fes ambassadeurs pour soutenir ses intérêts, & empêcher qu'on ne disposat; à son préjudice, des grands biens que l'ordre des Templiers possédoit dans son royaume. Ces biens étoient le principal objet de la tenue du concile, où personne n'ignoroit que l'abolition de l'ordre étoit résolue, & il s'agissoit de décider ce qu'on feroit de tant de villes & de tant de commanderies dont il étoit en possession.

Le roi Philippe-le-Bel n'ayant plus

d'espérance de faire créer l'ordre royal dont il avoit fait le projet, & qui eut procuré au comte de Poitiers, son fils, une souveraineté, ou plutôt un royaume très-considérable, se retran- veau. cha à demander au pape, qu'on formât du moins un nouvel ordre qui remplaçât celui des Templiers, & qui édifiat l'Eglise autant qu'il prétendoit qu'ils l'avoient scandalisée. Le pape ne fut pas de ce sentiment. L'ordre des chevaliers du Temple avoit été établi pour l'avantage de la terre-sainte, elle étoit perdue sans ressource. Il n'y avoit point d'apparence qu'on la pût reconquérir; ç'auroit été un grand détail & beaucoup d'embarras de créer un ordre nouveau, de lui faire une regle, & de trouver des sujets pour le composer. L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem devenoit de jour en jour plus puissant. Il venoit de conquérir Rhodes, & les chevaliers avoient pris le nom de leur conquête : voisins des infideles, ils continuoient de leur faire

Le roi proposel'établissement d'un ordre nouveau.

Dupuisse Vertote

### 262 Histoire de l'abolition

1311.

la guerre, & les biens des Templiers ne pouvoient être mieux employés qu'en leur faveur; ils accroîtroient leurs forces, & les encourageroient à servir la chrétienté, & à en être le boulevard: ce sut donc à l'ordre de Saint-Jean que le pape résolut d'unir les Templiers.

Morifs de la convocation du concile.

Dupuis. Fleuri. Le procès qu'on leur avoit intenté, la réformation du clergé & les affaires de la terre-sainte avoient été les trois motifs de la convocation du concile; mais on sit peu d'attention aux deux derniers: le troisième, en supposant l'aboli ion des Templiers, se trouvoit lié avec le premier pour l'union de leurs biens à l'ordre des chevalsers de Rhodes. Avant l'ouverture du concile, le pape avoit ordonné à chacun des peres un jeune de trois jours & la célébration de trois messes pour attirer les lumières du S. Esprit.

Premiere fession.
Dupuis.
Fleuri.
Vertot.

Le concile s'ouvrit le vendredi 16 octobre; le pape y parla avec dignité, mais avec passion. Il y exposa tous les

crimes dont les Templiers étoient accusés, & dont il les croyoit convaincus. Il détailla les procédures, & tout ce qui s'étoit fait contr'eux, & détestant un ordre si odieux & si scandaleux, il proposa de l'abolir.

Tous les peres furent consultés sur cette abolition: il'y eut sur cela deux avis; le premier modéré & qui paroissoit le plus juste, concluoit à ouir les accusés dans leurs défenses, à observer toutes les formalités dans une affaire d'une si grande importance, & à confronter les chevaliers à leurs accusateurs. La plupart des évêques de France, d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre, d'Ecosse, d'Irlande, d'Allemagne & de Danemarck, adhérerent à ce sentiment, en s'écriant qu'il étoit rude d'abolir, sans ces formalités, un membre de l'Eglise, & qui l'avoit si long-tems & si bien servie.

Le fecond avis, étoit composé aussi d'un grand nombre de prélats, entr'autres des archevêques de Sens, de Reims



& de Rouen, qui méritoient d'autam plus d'attention, qu'ils avoient plus de connoissance des faits, ayant dressé euxmêmes toutes les procédures. De leur parti étoit Guillaume du Rondy, évêque d'Abanne, prélat d'une science prosonde, & qui avoit bien examiné la matiere. Ils s'écrloient qu'on ne devoit pas balancer à abolir un odressi détestable, chargé de tant de crimes prouvés par deux mille témoins, & qui rendoit odieux & méprisable le nom chrétien parmi les insideles. La session dura jusqu'à la semaine-sainte sans que rien sût décidé.

Destination des biens des Templiers.
Dupuis.
Vaisingan.
Mariana.
Fleuri.

Le pape s'expliqua avec les cardinaux & les peres du concile, même avec le roi, & les ambassadeurs des princes, sur ce qu'il ne vouloit point créer d'ordre nouveau. Il leur en dit sans doute les raisons; ajoutant qu'il vouloit unir tous les biens des Templiers à l'ordre des chevaliers de Rhodes, qui par - là deviendroient assez puissans pour saire une perpétuelle guerre aux insideles,

& servir ayec succès la chrétienté. Le roi ne sy opposa point; il stipula 1311. seulement la conservation de ses droits & ceux de sa couronne. Les autres souverains y acquiescerent également, excepté le roi d'Arragon, dont les ambassadeurs, par son ordre, représenterent, que Sa Sainteté youlant que les biens des Templiers fussent employés à faire la guerre aux infideles, il ne le pouvoit faire plus à propos, ni plus surement, qu'en destinant les biens situés dans les états de ce prince, à en chasser les Mores, qui depuis si long-tems fatiguoient les princes chrétiens, & n'oublioient rien pour envahir leurs provinces, & que telle étoit la résolution du roi leur maître, qui supplioit le pape & le concile de l'agréer.

Le pape n'entra point du tout dans cet expédient. Il vouloit que la loi fût générale, & que l'ordre de Rhodes profitât de la dépouille des Templiers. Il eut sur cela de longues discussions avec les ambassadeurs : mais

ceux du roi d'Arragon tinrent ferme,& ils firent entendre nettement de sa part au pape, que ce prince n'obéiroit point à sa bulle, & qu'ayant à soutenir tous les efforts des infideles, il étoit plus juste & plus nécessaire que des biens ecclésiastiques situés dans ses états, fussent employés à les conserver, qu'à augmenter la puissance des chevaliers de Rhodes, moins utiles à la chrétienté que ses sujets, dont le danger étoit plus pressant. Le pape, qui étoit sage, qui voyoit tous les autres souverains d'Espagne dans les mêmes dispositions, n'osa se commettre avec eux; il voyoit d'ailleurs que leurs prétentions étoient fondées. Ainfi il se relâcha. & il consentit que le roi d'Arragon sondât dans fon royaume un ordre nouveau de chevaliers militaires destinés à combattre les Mores, & qu'on y appliquât les dix-sept villes & châteaux qui avoient appartenu aux Templiers. Telle est l'origine des chevaliers de Monteza, qui firent de la ville de

de l'Ordre des Templiers: 269

ce nom, leur chef-d'ordre, & qui font une branche de l'ordre de Calatrava, ayant pris sa regle, & en étant néanmoins indépendans.

1311.

Exécution
pour l'Espagne.
Mariana.
Dupuis.
Fleuri.

· Les biens des Templiers en Espagne furent donc exceptés de la loi générale, & destinés à la guerre contre les Mores, qui y possédoient encore le royaume de Grenade, très-florissant. Le roi de Portugal fit usage de ces mêmes biens dans son royaume pour établir l'ordre de Christ. On ne voit pas que le roi de Castille, D. Fernand IV, les ait unis à aucun des ordres militaires qui existoient depuis long-tems dans ses états. Il prétendit, qu'étant chargé "du poids d'une guerre continuelle contre les infideles, il avoit besoin de fonds pour la soutenir. En conséquence il réunit à fon domaine tous les biens des Templiers, sans même en obtenir le confentement du pape, qui ferma les yeux sur la conduite de ce prince absolu, contre lequel il n'eut pu sévir sans exposer son autorité.

Z ij

I 3 I 2.
Seconde feffion.
Valfingan.
Mariana.

Dupuis. Fleuri. La feconde session du concile commença le 3 avril après Pâques. L'assemblée augmentée encore de quelques prélats, étoit tout-à-fait auguste: le roi y parut assis à côté du pape avec ses trois sils & son frere. Les autres affaires étant réglées, on résolut de mettre fin à celle des Templiers, qui étoit le principal objet du concile.

Le pape ne laissoit pas d'être embarrassé sur la condamnation & l'abolition de l'ordre des Templiers, ayant trouvé la plupart des peres opposés à la suppression: il fallut joindre l'autorité & l'adresse. La présence du roi portoit un grand coup pour le fuccès; le pontife de son côté ramena un grand nombre de prélats à son sentiment, dans les confistoires secrets & séparés qu'il tint avec les cardinaux & quelques peres, qui se laisserent gagner par ses paroles, & peut-être par ses promesses, en sorte que toutes les voix se réunirent, & qu'il sut arrêté que tous les Templiers seroient condamnés, & que leur ordre seroit éteint & aboli.

1312.

La bulle en fut publiée le 6 mai, par le pape, & d'un consentement général. Elle portoit, Que le souverain-pontife avec le saint concile, ayant convaincu les chevaliers de l'ordre du Temple de Jérusalem, des crimes les plus grands & les plus énormes, avoit supprimé, éteint & aboli cet ordre, non pas par forme de sentence définitive, les procédures faites contr'eux ne pouvant donner lieu à condamner ces chevaliers juridiquement, mais par voie de provision, de constitution ecclésiastique, & selon la plénitude de sa puissance; Qu'il désendoit à toutes personnes d'entrer dans l'ordre, d'en prendre le nom qui étoit aboli, & d'en porter l'habit, sous peine d'excommunication, réservant au saint-siège la disposition des biens des Templiers; & quant à leurs personnes, confirmant les sentence des conciles provinciaux de Sens & de Reims, desquelles il

répétoit le dispositif, à savoir, qu'on délivreroit les innocens, qu'on puniroit les coupables, en faisant grace à tous ceux qui la demanderoient; Qu'à ceux qui auroient été trouvés innocens, il seroit accordé une pension honnête pour subsister; Qu'à l'égard des relaps, ils seroient punis à toute rigueur; Que les sugitifs qui n'avoient pu être arrêtés, seroient cités à comparoître dans l'an devant leur évêque diocésain pour être interrogés & jugés; faute de quoi, ils le seroient par contumace, & même excommuniés & tenus pour hérétiques, comme perséyérant dans leurs crimes. Le pape ne prétendoit point que le grand-maître & les trois principaux officiers de l'ordre fussent compris dans cette sentence; il s'en réservoit toujours la connoissance.

Seconde bulle en faveur des chevaliers de Rhodes.

Par cette bulle, le pape se réservoit la disposition des biens des Templiers, quoiqu'il eût été résolu de les unir à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem;

aussi par une extension à la bulle, il == en rendit une seconde, par laquelle il expliqua qu'il les adjugeoit aux chevaliers de Rhodes, excepté les biens situés dans les royaumes d'Espagne, & sans préjudice des droits que pouvoient avoir sur les biens des Templiers situés dans les autres états, les rois, les princes & les seigneurs. On disoit dans cette seconde bulle, que cette clause étoit une omission faite dans la premiere par la faute de celui qui l'avoit écrite; excuse d'un ridicule sans exemple, ces sortes d'actes d'une si grande importance ne pouvant être publiés sans avoir été lus, revus & examinés par le pape luimême, du moins par une congrégation de cardinaux, & sur la minute mise au net.

Telle fut donc la bulle célébre qui abolit un ordre fameux, qu'on disoit miere bulle. avoir convaincu de crimes, quoiqu'on avouât qu'on avoit manqué de preuves pour porter un jugement définitif.

Z iv

1 1 2.

C'étoit donc user d'une autorité abfolue, & convenir que pour des raifons secrettes, on vouloit abolir un ordre ancien, établi solemnellement &
authentiquement, & dont la république chrétienne avoit reçu, & recevoit encore de si grands services. Telle
fut cette sentence qui sévissoit si rigoureusement contre les relaps, &
bien inutilement, puisque dès l'année
précédente ils avoient été exécutés
prématurément, ce semble, & lorsqu'il convenoit d'attendre la décision
du concile général, qui n'avoit plus
qu'un esset téte rétroactif.

Dispositions pour mettre l'ordre de Rhodes en possessions des Templiers.

Dipuis. Nangis. Vertot. Fleuri. Le grand-maître de Rhodes apprit avec une grande joie l'heureuse révolution qui venoit d'arriver en faveur de son ordre, qui dans un instant & par la bulle du pape accroissoit de plus du double les biens qu'il possédoit, & qui par conséquent devenoit en Europe d'une toute autre considération. Cette union de tant de commanderies lui donnoit un relief, une opulence qui le mettoit en état de faire avec plus de succès la guerre aux infideles. A toutes les richesses des Templiers, la bulle avoit joint le rang, les honneurs & tous les priviléges de l'ordre aboli. Les détenteurs de ces biens étoient obligés de les remettre aux chevaliers de Rhodes, sous peine d'excommunication. Par une nouvelle bulle du 24 juin, le pape prioit le roi & lui enjoignoit d'employer son autorité pour faire exécuter cette union, & faire mettre les chevaliers en possession.

Le roi s'y prêta de bonne grace, & par ses lettres - patentes du 24 d'août, il ratifia la bulle du pape, approuva le décret du concile, & ordonna à tous ceux qui régissoient les biens des Templiers de les remettre aux chevaliers de Rhodes, sauf ses droits, ceux de l'Eglise & ceux des seigneurs de son royaume. Il est vrai qu'il y joignit une clause, c'étoit que le pape réformeroit le nouvel ordre: mais elle p'eut point d'exécution, soit par la 1312,

négligence du pape, soit parce qu'il reconnut que l'ordre de Rhodes n'avoit
pas besoin de résorme. Le 7 décembre,
une partie des députés du grand-maître de Rhodes étant arrivée pour
être mis en possession, le pape sit
expédier une nouvelle bulle qui s'adressoit au roi, & par laquelle il le
prioit de donner à ces députés tout
aide & secours; & par une seconde
du 16 janvier avant Pâques, il ordonnoit que les détenteurs des biens
des Templiers rendroient compte des
jouissances aux chevaliers de Rhodes.

Députés de l'ordre de Rhodes. Dupuis. Vertot. Le grand-maître de Villaret nomma plusieurs commissaires pour se transporter en France & dans les autres états, & y être mis en possession de toutes les commanderies & de tous les autres biens des Templiers. On met ici leurs noms, toujours dans la vue de faire connoître les grandes maisons de ce siecle:

Léonard de Thibert, procureur général; Albert Lallemand de Château. neuf, grand-commandeur, chargé outre cela de la visite de l'ordre; Richard de Raveling, drapier; Philippe de Grangana, grand-prieur de Rome; Léonard de Libertis, grand-prieur de Venise; les trois affiftans du grand-maître, Henri de Pliniere, Arnaud de Soliers & Artaud de Châteauneuf; & Durand de la Prévoté, commandeur de Monchalia. Ils devoient tous se partager, & agir fous la direction du grandcommandeur.

Ce fut le chevalier de Thibert qui fut envoyé en France, & qui fut reçu du roi avec beaucoup de distinction. Le parlement ordonna qu'il seroit mis en possession de tous les biens de l'ordre des Templiers, situés dans son diffrict.

L'arrêt en fut rendu dans l'octave de la S. Martin; mais il eut de furieuses exceptions. Outre la réserve des droits du roi, des prélats & des feigneurs, qui étoit très-juste & énoncée dans la bulle, on obligea les cheva1312.

Ils font mis en France en poffettion de tous les biens des Templiers. Les mêmes.

Mayenne. Turquet.

liers de Rhodes, pour les frais faits dans le procès des Templiers & leurs translations, à laisser les deux tiers des biens mobiliers, & 260000 liv. tournois d'argent, somme immense pour ce siecle, sans compter ce qu'il en coûta aux chevaliers de Rhodes pour s'affranchir de toutes les chicanes & de toutes les vexations de ceux qui gardoient les biens des Templiers, & qui ne s'en dessaissssssient qu'avec douleur. Outre cela, on les assujettit aux pensions de tous les Templiers qui avoient été déclarés innocens, à la nourriture, à l'entretien & aux frais de tous ceux qui étoient restés en prison ou entre quatre murailles; en sorte que le bienfait du concile fut d'abord extrêmement à charge à l'ordre de Rhodes, mais il voyoit devant lui un avenir heureux.

En Angleterre. Dupuis. On agit bien plus noblement en Angleterre, où le roi Edouard II, de concert avec le parlement, les mit en possession de tous les biens - meubles & immeubles des Templiers; on

leur fit même restituer les fruits. Tous les priviléges de l'ordre aboli leur furent conservés, & le grand-prieur d'Angleterre de l'ordre de Rhodes fut déclaré lord, & eut entrée dans la chambre des pairs, comme l'avoit eue le grand-prieur des Templiers.

Au reste, il ne paroît point qu'en ce royaume on ait fait mourir aucun Templier. On assigna des pensions à chacun de ceux qui restoient. Ils se crurent même déchargés de leurs vœux, & il étoit naturel qu'ils le crussent. Cet ordre étoit annullé & anéanti, jusque-là que le nom même en étoit aboli. Ainsi quelques-uns d'entr'eux voulurent se marier, mais les évêques s'y opposerent, prétendant qu'encore qu'ils fussent déliés de leurs vœux pour la milice du Temple, le vœu de chasteté qu'ils avoient fait, étoit indélébile, & subsissoit toujours.

En Allemagne, où regnent tant de souverains, & où le roi des Romains Vencessas avoit peu d'autorité,



avoit faits dans son royaume, fur-toui en Provence; la sentence qui condamnoit au seu les relaps, sut exécutée à la rigueur.

Les chevaliers de Rhodes ne profiterent donc pas de tous les biens des Templiers; leurs meubles, qui étoient d'un prix immense, furent appliqués aux frais qui s'étoient faits pour leur procès. On a vu qu'en France le roi s'appliqua les deux tiers de ceux de fon royaume, & il y a bien des auteurs qui avancent que le pape, si avide de richesses, ne s'oublia pas, & qu'il entra dans ses coffres une partie de l'argent & des meubles les plus précieux de ces infortunés; ce qui n'empêcha pas que l'ordre de Rhodes, accru de tous les immeubles & d'une grande partie des meubles, ne parvînt par cette union à la grande puissance & à l'extrême opulence, où il est encore aujourd'hui.

Nous avons rapporté tout de suite l'exécution de la bulle pour la distribution distribution de ces biens en Europe & en Chypre, où elle eut aussi lieu, & cela pour ne pas interrompre le fil de la narration, quoique toute l'année 1313 ait été employée à mettre en possession l'ordre de Rhodes. Il faut revenir au commencement de cette année, & raconter la catastrophe qui termina la condamnation & l'abolition des Templiers.

Dans toutes ses bulles, le pape s'étoit réservé la connoissance & le jugement du grand-maître & des grandsprieurs, qui depuis cinq ans languiffoient dans d'obscur prisons, chargés de fers & souffrant tous les maux d'une dure captivité. Il est vrai que dans leurs dépositions ils avoient avoué une partie des crimes qu'on imputoit à l'ordre; mais après tant de sanglantes exécutions, on pouvoit s'imaginer qu'on auroit égard à leur rang, à leur naissance & à leur longue prison, qui n'est pas une peine médiocre. Il n'en fut pas ainsi, & le 1312.

Le pape délégue des commissaires pour juger !e grand maître & les grandsprieurs.

> Dupuis. Nangis. Gruiler.

A a

pape par une bulle, nomma commiffaires pour les juger en son nom & en dernier ressort, les cardinaux-légats, dont le premier étoit Bernard d'Aux, évêque d'Albane. Il leur associa l'archevêque de Sens & les évêques qui étoient assemblés à Paris, en leur enjoignant même de se faire assister de quelques docteurs en Théologie.

Les quatre Templiers qu'il s'agiffoit de juger, & que jusques-là le
pape s'étoit réservés, étoient le grandmaître Jacques de Molay, le prince
dauphin Gui, grand-prieur de Normandie, Hugues de Peralde ou Peyraud,
grand-prieur d'Aquitaine, & un commandeur, nommé Benigne Cœur-deRoi, qui avoit été ministre des sinances.

Jugement contre le grand-maître & lestroi: augres Templiers.

Les mêmes.

Les cardinaux-légats se rendirent à Paris en mars avant Pâques, & s'assemblerent avec tous les commisfaires. On y lut les dépositions des accusés, qui dans le recollement ne s'en étoient point dédits. Il est vrai que le grand-maître, lorsqu'il comparut pour défendre l'ordre, avoit reclamé contre sa déposition, & avoit assez fait entendre, ou qu'on l'avoit falsifiée, ou même qu'il ne l'avoit point faite telle qu'on la lui représentoit : mais cette déclaration n'étoit point juridique, & il est certain qu'il avoit avoué & à Paris & à Chinon, tout ce qu'elle contenoit. Il y eut pourtant à ce sujet entre tous les commissaires une longue délibération; mais enfin à la pluralité des voix, sans entendre les prisonniers & sans aucune confrontation, on leur donna la vie, & ils furent seulement condamnés à être renfermés à perpétuité entre quatre murailles.

L'exécution de la fentence fut marquée au lundi 11 mars, & pour en rendre la prononciation plus célebre, il fut arrêté qu'elle se feroit au parvis Notre-Dame, où l'on dressa un grand échasaut, sur lequel y avoit une chaire préparée pour le cardinal d'Albane. Il se rendit sur cet échasaut

Prononciation de la fentence-Les mêmes-

1312.

A a ij

avec tous les commissaires. On amena au pied le grand-maître & les trois autres Templiers, tous quatre ayant les sers aux pieds & aux mains. Le cardinal lut la sentence, où étoient rapportées tout au long leurs dépositions. Il sit ensuite un discours au peuple, auquel il raconta tous les crimes des Templiers.

Defaveu du grand-maî re & du prince dauphin.

Nangis.
Dupuis.
Mezerai.
Fleuri.
Vertot.
Gruder.

Il commença ensuite de prononçer la sentence. Il sut interrompu par le grand-maître & par le prince dauphin, qui comme par un mouvement d'en-haut & par une subite inspiration, quittant leur place, & s'avançant sur le bord de l'échafaut en secouant leurs chaînes, demanderent audience. Le grand-maître porta la parole, & déclara que tout ce qu'ils avoient déposé, étoit faux; qu'ils ne l'avoient avoué que pour se dérober à la rigueur des tourmens, & depuis par l'infinuation & la suggestion du pape & du roi; qu'ils s'en dédisoient; que l'ordre étoit pur & faint, & qu'ils

toient prêts à mourir pour soutenir ette vérité. Le prince - dauphin ap->rouva tout ce qu'avoit dit le grandnaître.

L'étonnement des cardinaux & des Etonnement des juges & commissaires sut extrême; ne sachant de l'assemplus comment achever leur commission, ni comment prononcer une sentence pour un crime qui changeoit de nature : mais l'étonnement de cette multitude de peuple assemblé pour une pareille cérémonie, fut bien plus grand. Il y regnoit un filence plus profond que lorsque le cardinal avoit parlé, silence d'effroi, de crainte, de compassion. On savoit ce qui devoit suivre un desaveu si important. Tout le monde avoit les yeux fur les deux coupables, dont l'état pitoyable, hideux même par les suites d'une si longue captivité, n'empêchoit pas qu'on ne se rappellat leur premiere splendeur, qu'on ne se souvint de l'éclat avec lequel avoit paru parmi les princes le grand-maître d'un ordre si célebre, &

1312.

qu'on ne se représentat enfin la haus naissance du prince-dauphin : on sa voit encore la conduite sage & réglée que tous les deux avoient tenue, & l'on se sentoit disposé d'ajouter soi à ce qu'ils venoient de dire dans un moment si critique, & au péril qu'ils couroient par ce terrible desaveu.

On tâche de leur faire rétracter leur desaveu.

Les mêmes.

Vertot.

Mariana.

Les cardinaux qui ne pouvoient plus remplir leurs fonctions, tâcherent de faire rentrer en eux-mêmes ces deux feigneurs: ils leur expliquerent les conféquences de leur rétractation, & le malheur auquel ils s'exposoient: on dit même qu'ils leur offrirent l'impunité & la liberté, s'ils vouloient, en s'humiliant, révoquer leur desaveu, & demander pardon. Ces offres furent inutiles, & ne servirent qu'à leur faire renouveller la protestation de leur innocence & de la fainteté de l'ordre.

On les reconduit en prison. Les mêmes. Sur leur refus opiniatre, les commissaires délibérerent, & ne pouvant se déterminer sur-le-champ, ils con-

1312:

vinrent qu'il falloit les renvoyer en prison, & s'assembler le lendemain pour décider de leur fort avec plus de maturité. On les remit au prévôt de Paris, qui étoit présent, & avoit assisté à la cérémonie. Il les reconduisit en prison. Il pouvoit être alors deux heures de relevée.

A l'égard du grand-prieur d'Aquitaine Peralde & de son compagnon, comme ils ne s'étoient point joints au grand-maître & au dauphin, & qu'ils avoient gardé le silence, acquiesçant aux crimes pour lesquels on les jugeoit, on leur prononça leur sentence, & ils furent menés dans le lieu où ils devoient être renfermés le reste de leur vie.

Le roi, qui étoit au Louvre, fut bientôt instruit de tout ce qui s'étoit desaveu. passé. Il ne put qu'être très-irrité de ce que le grand-maître avoit dit, que c'étoit par les follicitations de ce prince qu'il s'étoit chargé de crimes horribles dans sa déposition. Cela ne pouvoit saire

Le roi est Les mêmes.

qu'un très-mauvais effet dans les el prits. Il considéra d'ailleurs que par le délai qu'avoient pris les commissaires, ils chanceloient sur ce qu'ils devoient prononcer contre les coupa bles. Le cas n'étoit pas nouveau, puisque tous les Templiers avoient été exécutés sur de pareils desaveux qu'ils n'avoient point voulu rétracter, & on les avoit regardés comme relaps. Ainsi, pour fixer l'irrésolution des commissaires, pour prévenir leur pitié dangereuse, & achever d'abolir un ordre odieux, dont les restes parostroient subsister, tant que deux sujets d'un rang si élevé, seroient en vie, il assembla ceux de son conseil qui étoient auprès de lui, & délibéra avec eux, sans même y appeller aucun ecclésiastique; & il sut resolu dans ce confeil privé, où la volonté du roi faisoit la loi, que sans perdre un moment de tems, on expédieroit les deux coupables, conformément à ce qui avoit été pratiqué pour les autres relaps. Auffitôt

M. IN. III

tôt le roi ordonna qu'on allumât un bûcher dans l'isle, située entre les jar-

dins du roi & les Augustins, qu'on les y conduisît, & qu'on les y brûlât le jour même. Le bruit en fut bientôt répandu, & cette prodigieuse

multitude de peuple qui s'étoit trouvée au parvis Notre-Dame se rendit dans

le lieu de l'exécution.

Le prévôt ayant reçu l'ordre du roi, conduisit dans l'isse le grandmaître & le prince-dauphin. Il étoit déja près de quatre heures, & l'on achevoit de dresser le bûcher. Le grand-maître prit le reste du tems pour se tourner vers le peuple, & lui parler.

Je déclare, Messieurs, à la face du ciel & de la terre, dit-il, & je le déclare avec les sermens les plus sacrés de la religion, que nous sommes innocens des crimes qu'on nous impute, & que l'ordre saint, duquel nous avons l'honneur d'être, n'en est point aussi coupable: qu'il est pur & infiniment utile à notre

1313.

Discours du grand-maître au moment de l'exécution.

Mariana. Grutler. Mezerai. Vertor. Paul Emile.

sainte religion; mais que nous avons commis un crime exécrable en nous chargeant par nos dépositions, & en chargeant notre ordre des impiétés & des abomina tions qu'elles contiennent. Nous avons fait ces aveux d'abord par foiblesse, pour nous dérober aux tourmens qu'une cruelle question nous faisoit souffrir, & ensuite par respect humain, par les sollicitations & les infinuations du pape & du roi; crime affreux dont mon cœur est pénétré de la plus vive douleur. Saisi d'horreur, j'en demande très-humblement pardon à mon Dieu. Ah! si je n'avois pas commis ce crime exécrable! Mais enfin le passé étant irrévocable, si ce forfait peut être expié pour appaiser notre Dieu, & lever le scandale que nous avons donné, nous allons souffrir le supplice qu'on nous prépare, & nous voudrions en souffrir un plus cruel : je reconnois que je mérite la mort pour l'infame déposition que j'ai faite. On m'offre la vie pour retracter mon desaveu. Que ferois-je d'une vie obtenue par un second

erime qui me rendroit encore plus criminel? Elle me seroit odieuse & insupportable.

1313.

l'en empêcha, & le bûcher étant al- & du prince lumé, les ministres de la justice le prirent & l'attacherent au poteau. On y mit aussi le prince-dauphin, qui répéta & proféra à peu près les mêmes paroles que le grand-maître. Ils furent tous les deux brûlés à petit feu; ce qui le fait connoître, c'est qu'il n'y avoit point de flammes qui s'élevassent, & qui pussent les suffoquer; en sorte qu'ils essuyerent toute la rigueur de ce supplice effroyable. Ils le souffrirent avec une douceur & une constance admirable, sans cris ni gémissemens: ils implorerent la miséricorde de Dieu, & à demi brûlés,

ils détestoient toujours leur fausse déposition, en attestant la sainteté & l'innocence de leur ordre. Tous les deux moururent dans ces sentimens,

Il vouloit encore parler, mais on supplice du grand-maître dauphin.

Bb ij

## Histoire de l'abolition

& en quelque sorte avec une espece de consolation (a).

Trouble, effroi & douple. Les mêm s.

Il est aisé de juger quel trouble, lour du peu- quelle horreur & quelle douleur saisirent le peuple & tous les spectateurs

> (a) Inconcevable labyrinthe du cœur humain! des gens, qui pour éviter la question, ont avoué des crimes faux, souffrir avec tant de constance le plus affreux des supplices! Mais nous croyons en entrevoir la raison. C'est que l'homme le plus ferme, qui se trouve pris & entre les mains d'un ennemi puissant, est d'abord abattu, & mis au dessous de lui - même, Insensiblement, il s'accourume à son ésat, & reprend sa grandeur d'ame naturelle; que disje? plus grande même, il y joint le ressort puissant de l'indignation. Nous sommes loin d'approuver la barbare conduite de Philippele-Bel : il falloit anéantir l'ordre, garder ses biens, les réunir au domaine, ou mieux, les donner à cens à des sujets laborieux, & rendre aux ex-Templiers la liberté, avec une pension. Ces crimes prétendus n'avoient pas l'ombre de vraisemblance. Mais tel étoit le malheur des rems, qu'il en falloit des pareils pour abolir un corps qui tenoit au clergé.

à la vue de ce supplice. Si d'ordinaire à l'exécution des plus grands scélé. rats même, on témoigne de la pitié & de la compassion, quels furent les mouvemens des François en voyant périr d'une mort si cruelle deux hommes d'une fi grande considération! Le grandmaître d'un ordre fameux, & qui alloit de pair avec les souverains; un prince, fils d'un fouverain, allié à tous les rois, & fils d'une princesse du sang! N'accuserent-ils point le roi de cruauté, de ne pas respecter son propre sang? le grand-maître étoit encore dans la force de son âge, & le prince-dauphin dans la fleur du fien, n'ayant que trente-cinq ans. Ils protestoient de leur innocence, & les paroles des mourans, lorsqu'ils peuvent ne pas mourir, sont regardées comme des oracles. Aussi presque toute cette assemblée les crut-elle innocens. Elle se livra à la douleur : elle versa des larmes abondantes. Troublée, affligée, admirant même leur constance, elle

1313-

Bb iij

regarda ces deux seigneurs comme deux martyrs de la vérité, & la postérité leur a rendu la même justice. Après leur mort le peuple recueillit leurs cendres, & plusieurs emporterent chez eux ce qu'ils purent amasser de leurs os, comme des reliques précieuses qu'ils conserverent cherement, & même qu'ils revéroient.

Ajournement Grutler. Mezerai. On dit que le grand-maître prefque consumé, & n'ayant plus que la langue libre, s'écria en parlant du pape: Clément, juge inique, je t'ajourne à comparoître au tribunal de Dieu d'aujourd'hui en quarante jours; & toi, roi Philippe, egalement injuste, dans l'an (a). Mais il est évident que cette tradition, crue assez généralement, n'est rien moins que certaine; ce fait n'étant rapporté par aucun auteur contemporain. D'ailleurs, pour-

<sup>(</sup>a) Ceci aura été inventé d'après l'événement. Mais, qu'il feroit à souhaiter que les inmocens eussent ce beau droit!

quoi le grand-maître auroit-il mis cette différence entre les deux ajour-

1314.

Le pape affligé de diverses incommodités, tomba dangereusement ma-· lade peu de tems après cette cataftrophe. Il avoit un mésaise qui lui rendoit la vie ennuyeuse. Cela sut accompagné de maux d'estomac, & enfin d'une dissenterie qui le firent tomber dans une grande foiblesse à Carpentras, où il s'étoit rendu pour quelques affaires. Il crut que l'air natal lui feroit recouvrer la santé. Il monta en litiere pour aller à Bordeaux, où li étoit né; mais le mouvement de la litiere augmenta fon mal, il fallut qu'il s'arrêtât à la Roquemande, petite ville sur le Rhône, près d'Avignon, au diocèse de Nîmes, & il y mourut le

Mort du pape. Fleuri, Grutler. Mezerai.

Ce pontife avoit beaucoup d'esprit & de talens; mais il sacrifia tout à B b iv

20 d'avril 1314, précifément quarante jours après la mort du grand-

maître.

206

1314.

la politique, à l'ambition & à la soif de l'or. Il ne fut pas même exempt de reproches sur la pureté, & on l'accusa d'une passion illégitime pour la comtesse de Perigord, fille du comte de Foix, laquelle passoit pour la plus belle personne de France. Il laissa à ses neveux des trésors immenses, qui amassés par les plus mauvaises voies, furent dissipés en peu de tems.

Mort du toi. Mezerai.

Le roi ne lui survécut qu'environ P. Anselme. huit mois, quoiqu'étant bien plus jeune-que lui, il dût vivre bien plus long-tems, suivant l'ordre de la nature, puisqu'il n'avoit que quarantefix ans. Il mourut le 29 novembre 1314, non fans foupçon d'avoir été empoisonné. Depuis le supplice des deux Templiers, il avoit toujours langui, & il étoit attaqué d'une fievre lente, qui l'emporta. Cette circonstance de la mort du pape, quarante jours après celle du grand-maître, & la mort du roi dans l'an, a été sans doute le fondement de ce prétendu ajournement devant Dieu, publié par ceux qui déploroient comme injuste, le cruel supplice de ces deux seigneurs.

1314.

Il sembloir en effer que la Justice divine poursuivit tous ceux qui avoient contribué à l'extinction de l'ordre des Templiers & à tant de fanglantes exécutions (a). Les deux infames dénonciateurs & accusateurs, auxquels on avoit ajouté une foi aveugle, périrent miférablement. Ils avoient triomphé des malheurs de l'ordre, dont ils étoient deserteurs. Le premier convaincu d'un nouveau crime, fut pendu ; le second fut assassiné par ses ennemis\_

Fin des dé-

Les deux Templiers, Peralde, grand-

<sup>(</sup>a) Le crime est toujours puni par des suites naturelles, & qui ne tiennent en rien du miracle; c'est une belle vérité qu'on ne peut trop établir : mais l'extinction de l'ordre n'enétoit pas moins bonne & légitime ; il n'y avois que les moyens de criminels.

Mort des deux Templiers qui s'étoient fouftraits au supplice.

Dupuis.

prieur d'Aquitaine, & celui qui avoit été inspecteur des finances, éprouve rent aussi la peine que méritoit leur foiblesse de n'avoir pas soutenu la rétractation qu'ils avoient faite de leur premiere déposition : ils étoient dans le même cas que le grand-maître & le prince-dauphin, & ils avoient devant les yeux leur exemple généreux qui leur eût dû faire préférer la mort à la conviction du crime dont ils s'étoient chargés; mais la vue d'un supplice si terrible les épouvanta. Ils garderent le silence lorsque les commissaires leur prononcerent la sentence, & s'y soumirent. Il sembloit que la crainte d'une mort cruelle & si présente les rendît en quelque sorte excusables; mais il est quelquesois des occasions, où l'homme focial doit sortir de la regle de la nature. & faire de la vie un facrifice dû à la vérité. Ils eurent tous deux une fin très-funeste : ce qui fait juger qu'on eut de l'indulgence pour eux, c'est qu'ils ne moururent pas ensermés

sentre quatre murailles aux termes de la sentence, & encore qu'ils ne se repentirent guère, soit de leurs crimes, s'ils étoient coupables, soit de leur lâcheté, s'ils en étoient innocens.

1314.

Ainsi finit un ordre illustre, qui avoit brillé pendant deux siecles, qui avoit rendu de si grands services à la chrétienté par une valeur héroïque & par des exploits éclatans; mais qui avoit acquis des richesses prodigieufes; source funeste d'orgueil & de corruption, qui le rendirent aussi odieux aux princes chrétiens, qu'il étoit redoutable aux infideles. Que le crime & la débauche se fussent introduits parmi plusieurs des Templiers, cela est indubitable : que tout l'ordre en fût infecté, cela est contre la vraisemblance, & même contre la vérité. Il succomba sous la haine d'un prince fier, absolu, puissant & vindicatif. On ne peut douter qu'il ne fût persuadé qu'ils étoient criminels, & que cette persuasion lui aura fait trouver grace ¥314°

devant Dieu: mais il mit les apparences contre lui, par une procédure violente, cruelle, inusitée, quoiqu'on doive ayouer que s'il eût suivi les formes, il n'eût jamais réussi à abolir un ordre si puissant & st nombreux. Le pape fut encore plus coupable que lui, en se prétant lâchement à sa passion, & en se voyant réduit à condamner ce grand ordfe par voie de provision & d'autorité, & non par juridiquement. On ne peut ainsi dif convenir qu'un bas intérêt n'ait ea beaucoup de part à cette indigne manœuvre (a), & que le pape, le roi & leurs ministres n'ayent profité d'une partie des dépouilles de ces malheureux-

Tout l'avantage que la religion a retiré de l'abolition des Templiers, a

<sup>(</sup>a) Indigne, non quant au fond; mais par les moyens employés: sans aucun autre motif que l'utilité publique, un roi & un paper geuvent abolir tout ordre quelconque.

,1314.

été l'union de toutes leurs commanderies à l'ordre de Saint-Jean, aujourd'hui l'ordre de Malthe, qui a hérité de leurs biens & de leur valeur; & qui est le bouclier & le rempart de la chrétienté. Puisse-t-il, profitant de cet exemple terrible, persévérer dans la vertu, & se rendre de jour en jour plus recommandable!

FIN.

## APPROBATION.

J'AI lu, par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, un manuscrit intitulé, Histoire de Pabolition de l'Ordre des Templiers; & je n'y ai rien trouvé qui m'ait paru devoir en empêcher l'impression. A Paris, ce 4 Novembre 1776.

Signé, DE SANCY.

## PRIVILÉGE DU ROI.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarie: A nos amés & féaux Conseillers. les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers, qu'il appartiendra; SALUT. Notre amé le sieur BELIN, Libratte à Paris, Nous a fait exposer qu'il desireroit faire imprimer & donner au Public l'Histoire de l'abolition de l'Ordre des Templiers; s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Permission pour ce nécessaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, de saire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de cinq années confécutives, à compter du jour de la date des Prétentes. FAISONS défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéilsance : A LA CHARGE que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'Impression dudit Ouvrage sera faire dans noue Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres; que

l'Impétrant se conforma en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725, à peine de déchéance de la présente Permission; qu'avant de l'exposer en vente, le manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage sera remis, dans le même état où l'Approbation y auta été donnée, ès mains de notre très - cher & féal Chevalier, Garde-des-Sceaux de France, le fieur HUE DE MIROMENIL; qu'il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit sieur HUE DE MIROMENIL; le tout à peine de nullité des Présentes : DU CONTENU desquelles vous MANDONS & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses ayans-cause, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il seur soit fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi soit ajoutée comme à l'original. Com-MANDONS au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de haro, charte normande, & lettres à ce contraires : car tel est notre plaisir. Donné à Paris, le neuvième jour du mois de Septembre l'an de grace mil sept cent soixante-dixhuit, & de notre regne le cinquieme. Par le Roi en fon Confeil.

Signé, LE BEGUE.

Registré sur le Registre XX de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. 787, fol. 593, conformément aux dipositions énoucées dans la préseure Permission, & à la chargé de remettre à ladire Chambre les huit exemplaires prescrits par l'article CVIII du Réglement de 1723. A Paris, ce 9 Septembre 1778.

:

Ŋ.

de To Signé, A. M. LOTTIN l'ainé, Syndic.

De l'Imprimerie de CHARDON, rue Galande.



MASS

## APR 23 1970



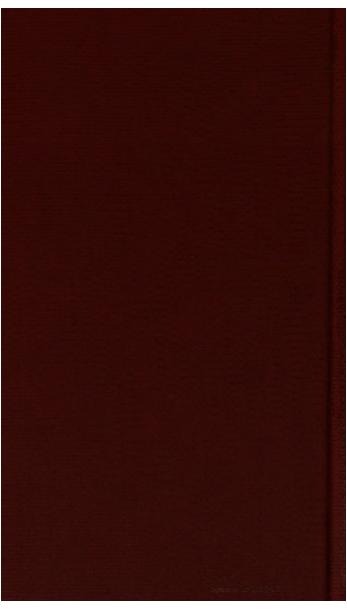